

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





James Lener.

And Said Silver

V

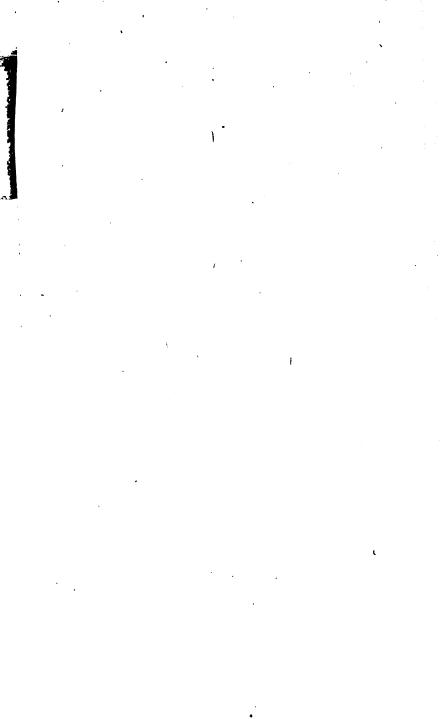

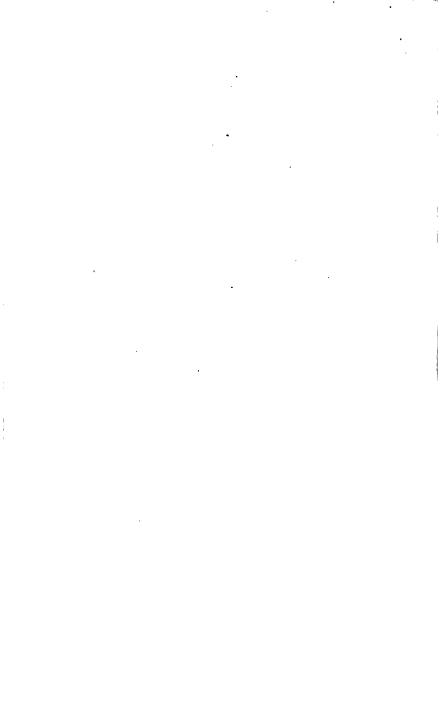

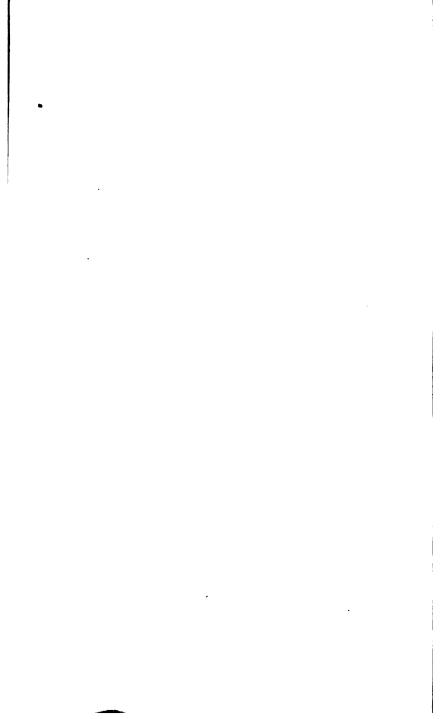

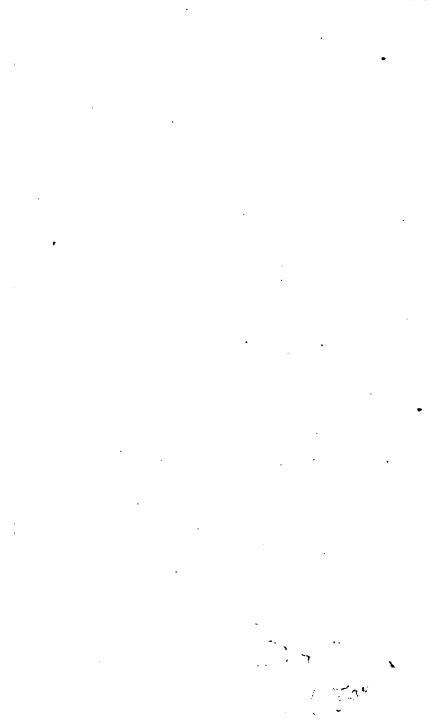



## MANUSCRIT

DE

## MIL HUIT CENT TREIZE.

TOME SECOND.

PARIS. — IMPRIMERIE DE FAIN, RUE RACINE, Nº. 4, PLACE DE L'ODÉON.

### MANUSCRIT

DE

# MIL HUIT CENT TREIZE,

CONTENANT LE PRÉCIS

DES ÉVÉNEMENS DE CETTE ANNÉE,

Lour servir à l'Histoire

### DE L'EMPEREUR NAPOLÉON;



Les Français se sont pris eux-mêmes d'une belle pussion pour discréditer leur gloire... (Napoléon à Sainto-Hélène.)

#### DEUXIÈME ÉDITION.

Wome Second.

PARIS.

DELAUNAY, LIBRAIRE

DE SON ALTESSE ROYALE MADAME LA DUGHESSE D'ORLEANS,

PALAIS-ROYAL.

1825.

## CARLE DES CHAPITELS

#### AND IN DIAS IF SECOND AUGINE

#### arress of the con-

Contained to the transfer of the Con-

Environment of the second

### TABLE DES CHAPITRES

CONTENUS DANS LE SECOND VOLUME.

### TROISIÈME PARTIE.

| CHAP. Ier. Situation, au moment de l'armistice, des          |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| places assiégées, et des différens corps d'armée dé-         |   |
| tachés                                                       | ı |
| CHAP. H. L'empereur Napoléon établit son quartier-           |   |
| général à Dresde. — Reprise des négociations 12              | 2 |
| CEAP. III. Questions militaires Travaux du génie. 20         | ) |
| CRAP. IV. Questions politiques M. de Metternich              |   |
| à Dresde                                                     | Ĺ |
| Chap. V. Continuation de l'armistice. — Emploi du            | - |
| temps par Napoléon                                           | 7 |
| CEAP. VI. Suite du séjour à Dresde Affaires gé-              |   |
| nérales Coup d'œil sur la correspondance du                  |   |
| cabinet                                                      | ı |
| Cnar. VII. Difficultés qui précèdent la réunion du           |   |
| eongrès de Prague. — L'empereur s'attend à la                |   |
| guerre. — Voyage à Mayence                                   | ) |
| CHAP. VIII. Ouverture et rupture du congrès de               |   |
| Prague L'Autriche se déclare contre nous 85                  |   |
| Supplément à la troisième partic. (Pièces historiques.) 103  |   |
| Supplement a la troisieme partie. (1 leces historiques.) 103 | , |
| QUATRIÈME PARTIE.                                            |   |
| Cnar. 1er. Reprise des hostilités. — Excursion de            |   |
| l'empereur en Bohème et en Lusace                            | í |
| Tome II. 2°. Édit.                                           |   |

| ij TABLE DES CHAPITRES.                                  |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| CEAP. II. La grande armée ennemie débouche sur Dresde    | • . |
| CHAP. III. Bataille de Dresde                            |     |
| Caar. IV. Revers de Gross-Beeren, de la Katzbach         |     |
| et de Culm                                               | , 8 |
| CRAP. V. Combat de Dennewits. — Marches et               |     |
| contre-marches autour de Dreșde 32                       | 1   |
| CINQUIÈME PARTIE.                                        |     |
| Chap. Ier. Coup d'œil sur la France et sur les opéra-    |     |
| tions qui se poursuivent de différens côtés 34           | 1   |
| Cusr. II. Les grandes opérations recommencent.           |     |
| L'empereur manœuvre sur Magdebourg, et s'arrête          |     |
| à Düben                                                  | 2   |
| CHAP. III. Changement de direction. — L'armée se         |     |
| range autour de Leipsick                                 | 2   |
| Chap. IV. Batzille de Leipeick, comprenant les jour-     |     |
| nees de Vachau, de Probstheyda et du pont de             |     |
| Leipsick                                                 | E   |
| CHAP V. Retraite sur Erfurt                              |     |
| CRAP. VI. Bataille de Hanau L'armée française            |     |
| arrive sur le Rhin                                       | 2   |
| Supplément à la cinquième partie. (Pièce historique.) 48 |     |
| Duppiement a la cinquieme partie. (2 seco moor sques) 40 | _   |
| TABLE alphabétique et raisonnée des matières conte-      |     |
| nues dans cet ouvrage 49                                 | 3   |

grande never aver at

m break de tres

# **MANUSCRIT**

The state of the s

## MIL HUIT CENT TREIZE.

a complete and

### TROISIÈME PARTIE.

PÉRIODE DE L'ARMISTICE.

3819 (4) 7 (4) 11 (4)

The confidence of the

25. 3 . 5 . 1. N

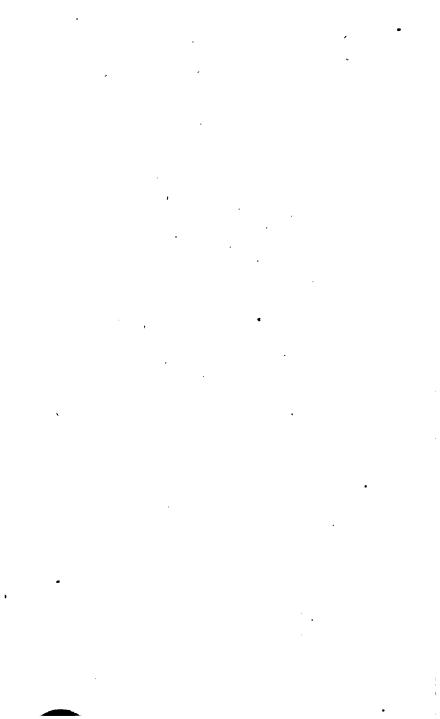

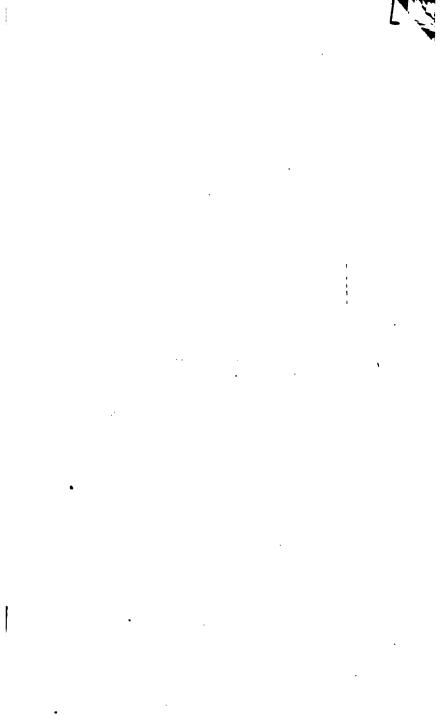

# MANUSCRIT

Je vous suis titule avec laquellevous

Infiniment en & jie ai bien besoin sustant

Jons en moment retour. Priz le de de biene

minagie 4 tot free Japain emettre la me ouis

informaie de la matoit à meruale. Le vous

prie de croise

Vote this afectionnie

Soney.

# MANUSCRIT

DE

### MIL HUIT CENT TREIZE.

### TROISIÈME PARTIE.

### CHAPITRE I".

SITUATION, AU MOMENT DE L'ARMISTICE, DES PLACES ASSIÉGÉES, ET DES DIFFÉRENS CORPS D'ARMÉE DÉTACHÉS.

L'ARMISTICE étant signé, on ne perd pas de temps pour en porter la nouvelle jusqu'aux détachemens les plus reculés qui combattent encore. Les aides de camp des deux états majors généraux sont expédiés aussitôt deux par deux dans toutes les directions. Le même chariot de poste roule un officier français et un ennemi, tous deux porteurs des mêmes ordres; et depuis

les bouches de l'Elbe jusqu'à celles de la Vistule, ils sont partout accueillis comme les messagens précurseurs d'une réconciliation générale. Suis vons-les d'abord dans le nord de l'Allemagne.

Le duc de Reggio (maréchal Qudinot) s'af vançait sur Berlin, mais ce n'était pas sans difficultés. Parti le 26 mai du champ de hataille de Bautzen pour descendre la rive gauche de la Sprée, il avait rencontré, dès le lendemnia, à Hoyerswerda, l'ayant-garde de l'armée de Bullow, qui accourait au secours de la capitale des Prussiens; il l'avait battue le 28, et avait continué sa marche jusqu'à Luckau, L'armistice lui est signifié le 5 juin, au moment où il vient d'échouer dans un coup de main tenté sur l'ente ceinte murée de cette petite place. Nos avant postes s'établissent sur la frontière qui sépare de ce côté la Saxe de la Prusse, c'est-à-dire à quinze lieues au plus de Berlin.

La nouvelle de l'armistice arrive à propes à Leipsick pour rétablir l'ordre sur notre ligne de communication avec Erfurt et la France. Les généraux russes Woronzow et Czernicheff, ennuyés de se tenir sur la rive droite de l'Elbe, en observation devant nos garnisons de Magdebourg, de Wittenberg et de Torgau, et croyant l'empereur trop occupé sur son front en Silésie pour songer à ce qui se passe derrière lui, avaient

juge Foctasion lavorable pour se jeter au dela de l'Esse, et faire une guerre de surprise à nos dépôts, à nos hôpitaux, à nos convois, à nos détachemens en marche, et même à nos courriers. Le succes avait d'abord sur passé leurs espérances. Le 20 mai, leurs coureurs avaient pillé un com voil de cinquante voitures d'artillerie, allant d'Augsbourg à Dresde, et engagé maladroitu, ment hors de la route militaire entre Zwickau et Chemaltz Le 18, un détachement de quatre cents homines, en marche de Brunswick à Leipsick; sous le commandement du général Poinsoi, avant eté attaqué par douze cents cosaques à Coetthern ; entre Bernbourg et Halle, sur les berds de la Stale; la moitié du détachement et le général Poinsot lui-même avaient été faits prisonnieus; le reste s'était rallié sous Laipsich, Le 30, les cosaques de Czernicheff avaient enlevé près de Halberstadt un convoi d'artillerie qui se dirigeait sur Magdebourg. Enfin le partisan Litted Setait montré battant les chemins du côté de Weimar.

Mais quelque bien informes que fussent les généraux enneins par suite de leurs intelligences avec les afalies du Tugend-bund, répandus sur les ronces de la Saxe, de la Thuringe et de la West-phulie, ils ignoralent les mésures de prudence que l'empereur avait prises de longue main,

4 May 19 MANUSCRIT phéciment pour déjouer de pareilles tentatives. mi Des divisions de réserve s'étaient organisées à Wesel et à Mayence. Un corps d'observation se rangemblaità Whatzhourg, sous les ordres du duc de Castiglione (Augereau), Le général Milhaud rismissait du côté de Francfort et de Hanau trois thille dragons; arrivant d'Espagne; des colonnés desmarche, recommençaient à déboucher par tom les ponts du Rhin, et condusaient a latmés, non seulement les recrues qu'on avaittinstimites et habillées depuis l'ouverture de la campagne, mais encore des régimens appelés de divers paints de l'empire pour former sur l'Elbe un mantorzième corps d'armée Enfin six mille cheuzun arrivaient par diverses routes à Leipsick, vui le duc, de Padoue (Arrighi) dévait en former un sinquième corps de cavalerie. Cestiau milien de ces mouvemens de troupes que les généraux Woronzow et Czernicheff setaient quanturés. L'armistice qui leur est norisié par le duc de Padoue, aux portes mêmes de Leipsick, met fin à cette échauffourée.

Le duc de Padote n'avait encore pour garantie de la "highature de d'armistice, qu'une lettre confidentielle. Les "généssur lenpemis, se sont fiés sans hésiter à la signature du duc de Bassano, qui était au bas de cette lettre, et à la parole du duc de Padoue qui en cautionnait l'authenticité.

Sur le Pas-Elbe, l'armistice trouve le pritice d'Echnulli (marechai Davoit) en péssession de Hambourg et de Luheck, et les Démisirandis dans notre alliance.

Le cabinet de Copenhague, dui s'était un pres-

que à la merci des alliés, aveit fléchi ou moment sous le joug des circonstances. Mais la nouvelle de Lutzen l'avait ranimé; et le roi, indigné de la hauteur des alliés, n'a pas tardé à sé réfugiensous l'appui de Napoléon. Des le 19, ses troupes se sont replacées sous le commandement du prince de le 31 mai dans Hambourg, et ce sont les Danois qui, le 2 juin, ont repris Lubeck. En même temps le 2 juin de la commandement du prince le 31 mai dans Hambourg, et ce sont les Danois qui, le 2 juin, ont repris Lubeck. En même temps le prince de la commandement de la co temps le prince héréditaire, déguisé en matelot, écueils de la Norwege, où il va soutenir en personne ses droits contre l'usurpation suédoise. Enfin de l'usurpation suédoise. Enfin de Raas, est en route pour se rendre suppes de Napoleon.... C'est dans ces circumstances que l'armistice parvient le 5' à Humbourg. La prise de cette place est une betaille pérdue pour le commerce anglais 1...

the ducide Potent

Voir dans les pièces historiques que se trouvent à la fin de cette partie la lettre remarquable par daquelle d'applion developpe lui-même ses idées sur Hambourg de la labout de la labout

...Il, nout reste à parlendes places entiégées. Les officiers qui y sont envoyés, arrayent le rijuin à Stelling le & & Custrine, le roch Dantzick, der 12 à Zamoso et à Modlin. par one et and terms - :: Nolites ces garnisons sont dans le meilleur état! investies dabord par des vesaques ou des imil Rees welles out fongittimps conserve la liberté de battre la campagne pour ramasser des vivies; des fourrages, et completer leurs approvision nemens. Ce n'est guère que depuis deux mois que des armees plus régulières en ont resserre le blocus. Mais partout on est reste maitre des charges et aucuns travaux de siège, n'ont été commences serieusement par l'ennemi. Ju Nos garnisons sont de toutes pations ; ici des. Westphaliens et des Napolitains, des Bavarois, des Badois et des Espagnols; là des Saxons, des Hollandais, et des Italiens. Le noyau n'est formé que par un petit nombre de Français; mais les aigles de la France n'en sont pas moins solidement plantées sur ces remparts : chaque troupe rivalise de zèle et de fidélité. Je n'ai pas besoin de citer les Polonais; ils ont enlevé à jamais aux Suédois le titre de Français du Nord. Cependant on a redouble d'adresse et demanége pour séduire, intimider ou soulever nos auxiliaires. Parlementages, insinuations, fausses nou-

velles promesses, menacel meno , west and the officiers qui y songastis au nicht eine, engraqe A Determinate general Dufresse sest dietaiglie par une grande fermeté de extilétère: Avant que -pitolites seli garqueses el ntabasetej receitem quel temps-yng Eusepsenrish incuteriationisisseum Mais lucky depote the seast of the contraction of t meine veluflaginglemur enthusere attyveniem and applying learn was applying the companies of the comp પ્રિક કુલ કુપલ કો લેક્સાંક વૃદ્ધ મુખક પ્રાંમિલ *જા લેક્સ* હોલા હોલ ansi sous la main de la garnison. Depuis la rupation des Prussiens, le général Bulow et ensuite des Prussiens de général Bulow et ensuite de général Tautenzien ont volunt de la control de général Duiresse, et ils lui colo pressondance avec le général Duiresse, et ils lui colo pressondance avec le général Duiresse, et ils lui colo pressondance avec le général Duiresse, et ils lui colo pressondance avec le général Duiresse. one which with 700casion de se faire attant distanced par ses lettres que par sa condente "Devaire Costilli, c'est le général Woronzoff qui'u kong temps commande le blocus; maintel or sent pas mous soli-ارخ عويره مأرار أوالها والروا · mputs.

And ain sun lextrait de la souverplondance du général Dat les plièces historiques qui sel tronvent à la fin da le contra de la contra de la fin da le contra de la contra de la fin da le contra de la fin de de la fi

Pendant l'armistice, Bernadotte vint parader autour de Btettin, sous prétexte de passer en revue l'armée de siègé, il cherchait avec affectation à se faire voir de la garnishauter voir le sans doute essayer si de vieux souvenirs

nainestest besigning as statement as gurnison); force dentison ainqualle abaptes, ala ple cent lappart estansoned a Eusebalacke frampsits Livings of frametricity subject individual solicity qu'ils ont fait, dans les plassie Tuospessiers serb wile general is il and de Dapadeis defend Modian Bolt dank ververpland depuis le 3 leurier piliprése Pestiriong temps sans être attaque. Ce mestique bourg, d'Ellang et audôlash erejriscaiteatairiste zuPlus king kurfond de la Pologne, tine garti-SUE redite bulondise défend Enhosu Ellelamiteré des equonies et des canon à l'armée assiégeante, "HPCONSTRUE See Common unitations aved Sandomit avec les garnisons voi sues de Thornetilla d'Alere .definitive principal se porte sur Dahtzielk. On se sbavient que le froidy les fatigues ; les intaltadies, les désordres de la route y on l'entassés, dus royadus gjanvier, plus de treate-dingomille -homines: dest une prmée toute entière de gépelée; elle a fait des socies brillantes, elle les détallements a plusieurs henes de hij sysient conscrite quelque influence un les soldats français, comme il s'en était vanté. A l'une de ses regues, un coup de canon est tiré de la place, et le boulet siffle aux such fullottui liste en la place, et le boulet siffle aux oreilles du prince suedois. On vient se plaindre aussitôt de tene samanion a ramistibe. 'a Ce n'est fien, Yepolia riciannent is general Diriente, e est une mant de ponce. munderekten françaisisi été signalis et la grand garile a tiré...»

nkineschab beshkumaten abanamutaa akinpalama gyardish Helen, dadoquik bhaques, ah phiem Rampu Stir getta armóg et bur dont chef-raposent bienides experimental din entimpatientale sevoires qu'ils omt fait, dans les premiers nomensiautent. cuilled de de de la complete de la compagne de la c glatettesk ebisament disprish editeribe editeribe al aint allo 4-a palataivi di shi alab. ide setentian main authles insocurées aparchandes de Marientbourg, d'Elbing et shelMaries werder ? Sa marine xufupetijiesibacifiedlite lasketiques, tiek afterte exstémental du Nebruby ett du Enishaffi fin cavadesegment sure mountains this jet all as the content of the conten l'ambani? Ses patrouilles ontelles communiqué avec les garnisons voisines de Thorn stide l'Odep? Adadh Centin densé quelques expéditions andaentre estre de la perte des arrières pardes entre miesth Nou ; it we shall point so faire, illusion; dlimigando-laurtziek mégs'esti pajnt jéleyée di la -tentains des des principales principales de la traite de pelée; elle a fait des sorties brillantes; elle a poussé des détachemens à plusieurs lieues de son endernte param tout vest vestuit à des vexcur.

Hens dans The de Nogat.

Le germe d'une épidémie s'était introduit dans la germe d'une épidémie s'était introduit dans la germe d'une épidémie s'était introduit dans la germe de perdenseurs. Des les premiers sameurs la maladie avait fait d'affreux ravages, il australits s'acquer des hépitaux de préférence

esprits s'étaient plannés au point que la cérémal Rapp avait été obligé d'interdire les funérailes. A ce fléau avait succédé celui des inontations Lat Vistule, se dégageant avec violence de ton envert loppe de glace, avait envahi une partie de ide place et des postes avancés. Ce n'était que palissades emportées, écluses rompues, travaux submergés.... Lorsque la guerre des élémens s'était enfin apaisée, celle des Russes avait commencé.

La garnison, insultée d'abord par Platow et ses cosaques, avait vu se former ensuite autour d'elle, mais à grande distance, les lignes du général Lewis, laissé en observation par le général Wittgenstein. Dépuis léva avril, le duc de Wurtemberg a pris le commandement du blocus. Des combats ont eu lieu dans tous les villages qui entourent la place. Au moment même où le capitaine Planat apportait l'armistice, le général Rapp venait d'obtenir un brillant avantage sur ses adversaires.

Dans toutes ces places, les officiers du génie et de l'artillerie ont mis le temps à profit pour augmenter la force de leurs défenses, et les ressources de leur arsenal. Si la guerre doit recommencer, tous les gouverneurs s'accordent à promettre de tenir encore long-temps. Mais cette assurance aggrave le tort ou le malheur de trois erq is tes mont. Samossor enousist inpasses estate erquisis states estate estat

La garnison, insulte et abord par Platow et ses cosaques, avait vu se tormer ensuite antour d'elle, mars à grande distance, les lignes du géneral Lesses, larse en observation par le genéral Wittgenstein. I au witgenstein. I au midement du blocus. Unit sache et a se con mindement du blocus. In a conference de vidages que est en la repire en la repire et au moment même ou le cipit en l'émin apport n'acoment même ou le fermit et et contant apport d'acoment même ou le fermit et et ain apport n'acoment même ou le fermit et et ain apport n'acoment même ou le fermit et et ain apport n'acoment même ou le fermit et et ain apport n'acoment même ou le fermit et et ain apport n'acoment même ou le fermit et ain apport n'acoment meme ou le fermit et ain avantage sur

comps detre informer, et Napoléon, quittant torling; wonve sur sur passer une trèle que to salue par les accuentions de sa recontraissance. IL ARTIGAHO

Leg. if ne sarrète que que lques heures a Laur Semperenel Mappoleon lettablit ofon Quarters capitale Onassmail que No esteenavat a AMDIT, as dans les dernieres atiques de blosses, qu'on l'evait transporte invsteraça sacat au chareau di · Thinors que les messagers de l'armistide suispendent de tous dotes les sièges et tes odustats, l'empereur revient à Dresde, marchant azilital. rement avec sa garde. Le 5 jum ; il ocuebe à Lieguitz ; le 6 à Haynau ; le 7 à Buniziau ; le 8 à Gorlitz; cette nuit, le feu prend dans un faubourg de Gorlitz, où des troupes de la garde ont établi leur quartier. Un des notables de la ville, le baron de Ferentheil, vient à une heure du matin porter l'alarme au quartier impérial. On court au feu, on voit le dommage, on s'enpresse d'en rendre compte à l'empereur , qui shabillait pour partir à la pointe du journe A combien s'élève la perte?—Sire, à 4 ou 5,000 ft. a, 6,000 fr.a et que cet argent soit distribue surwile-champ. » Bientôt après on amène, les chevaur. Mais une partie de la ville a déjà seu le

temps d'être informée, et Napoléon, quittant Gorlitz, trouve sur sen passage une foule qui le salue par les acclamations de sa reconnaissance. Il ASTATAMO

Leg, il ne s'arrête que quelques beures à Bautzen, enfin, le formant in il rent et dans Illende.

Alle Braits and Changes control dans Illende.

Alle Braits and Changes control dans les dernières affaires de Silésie; qu'on l'avait transporté mystérieusement au château de
bresde parily était montant, qu'il y était mort;

on planiait de lumières qui toute la muit, brûleient
dans appartement; on parlait même d'un ceucuelluqu'où avait, wu introduire au châteaun le
estair add l'ampareur a bientir dissipé que qu
manner ench bern par el . nor elle . Diloc)

en le la compareur a bientir dissipé que qu'on

l'ent etre cette fable doit-elle son origine au transport
des resses de l'authe qu'il passèrent put librate; pest ette
des resses de l'authe qu'il passèrent put librate; pest ette

Pent-être cette fable doit-elle son origine au transport des restes de Darde qui passèrent par Breide; pent-être ainsi alla matatio d'un destruct de décent par Breide; pent-être ainsi alla matatio d'un destruct de poques pours privappeses disposes disposes de la policia de la polic

Il va descendre dans le faubonig de l'iéderischstadt à la maison Marcolini. C'est une ha bitation d'été, qui a un vaste jardin dans ses dépendances, et qui lui a été réservée comme un séjour plus agréable que l'appartement du château. Dans le voisitage sont les prairies de l'Osterwise, dont les allées majestneuses borden t les contours de l'Elbe, et renferment des espaces favorables aux exercices militaires sur lui lui l'estate.

fallut bien croite qu'il n'était ni mort ni à l'agonie. (Récit de ne qui s'est passe à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire; tom. 11, pag. 138.)

and the first control of the first the

Pendant l'armistice, Napoléon vivait à Dresde de manière à pouvoir vaquer librement à ses affaires, et junir, en même temps de l'agrément que lui offrait son inalais. qui donnait sur un grand jardin. En général son genze, de vie était plutôt simple que fastueux; car, excepté les reques journalières des troupes nouvellement arrivées, et le plaisir du spectacle, il n'avait aucune distraction. Le milien de la journée était exclusivement consacré au travail du cabinet, et alors la plus grande tranquillité régnait dans le palais. Assi, sans les deux védettes à cheval et les deux sentinelles qui annonçaient le séjour d'un monarque, à peine aurait on supposé que ce fût la demeure d'un riche particulier, Les personnes qui lui étaient indispensables pour le travail, etaient celles qui l'approchaient de plus près, Berthier, Caulincourt, deux sécretaires (Fain et Mounier), et le colonel d'Albe avaient leurs appartemens dans le pahis, et Napoleon n'avait en quelque sorte qu'à faire un signe

Barres supelques and estres releases of the person of the second of the regoit la reisite de constitute de sabetelle président de Kassa qui arrivelle Copefflagde et Mande Budana propri nestrutefa de recoult de Kienna was priiseli tempeal die and tellifis. The Depuis quell'envoyé danois esten rolle, les allige out fait auxpires dellai diverses terratives pour l'engages in suispendre don l'organe i Mais n'ayant pu y ertissant d'ous menagemens de sentée devant Copenhague, sommant le roinde céler sous quarante-huit heures la Norwège à la Suède. leur part ont cessé. La flotte anglaise s'est pré-

pour residaire venir aupres de lui. Il était logé et travaillait, dans Falle droite. L'aile gauche était occupée par Berthier. Le silon avec leux chambres au milieu du palais, étaient affettes an selvice et à la réception de tous ceux qui se presentaient à la cour. (Voir l'ouvrage du major saxon d'O-temon de le letediner, par des propositions réitétées, du verage qu'il Mist faire au quartier general de L'empereur Nepotetra M. de Klas partit immédiatement après l'entre tien qu'il hvant en avec ces messieurs, et ce brusque dé part fafti foi de la réponse qu'il a faite à leurs insinuations.

Meretire WAltohal' 1 "

Pendant I amissing Nanolson vivait & Dreade de

129 Deligatheilsupracéalás abet fola legionistandser sk oder consille' look airquelaisaged son zeongaus Representational for the content of the second of the seco duction day and a second design of the second desig difference of the Minnespote sellor satisface was and confident mants d'intégnifé de lours pelle estons duffe la les स्तिन्ति हैं अस्तिकात्रका स्थापियां कार्या स्थापियां कार्याचेत्रकः, क्रेक्के 4 Take birthe translation attenuates after a standard of the s orth Mitter talky is deil veriendanden inder anlang encore trop favorables à la Francaolistionioles 1800 Gendes | Disserting in the state of the said light us Inc Six Couples and deliam cheticheredisclared lider Vienneb amissittase peut puis illerenteite quellest Parparity Magnot and which is coming that continue sephanive artimistic entire engineer weet presented deplayides planiporemaires malearis! ione rapportulment pas les poulvous trait Dete chercher. Les incertificates relatives a Pantance song that jours les mentes; A salt moins title jahlais coupul reste the ceite atlattee, evil l'Antiche est Lie thogage the reast of antal thien was repetition t toujours amical et test commissions the man file क्षित्रकृतिस्ति अधिक सम्बन्धित स्वतिस्ति के स्वतिस्ति वे domine a residentation, while a subject design and his rapports qu'il entend conserver averiendito

test eliptibe il suprementes elle right legionistiqualie: de downersailte inde einerskassigde soh subtræsse feilegettuck perchies bioligérantem Ilramidones upail la Brusig int des Prusses outs acceptés la simédiations decimolication respective in the Hospital and the land of the land ches.do Mado. Maissomberg lbnt átói sans sabciel wasty integrity and lotter is the store of the Mande Honesty greensnamentanglais sont entrêmes pipa physicianic sphomom selfation property special engage one service est prise da Levinilla dequitir da estore encore trop favorables à la France. la Mutriche propriecades laisecrations lettere de mittipour le slocsuper que de lespain contintentale. Lemalités ngtippppinish-semester increase directal denudes mains de Madh Mettennich in cohier den contist tiops and la prisent mat: M. de Buban good mit que presentêd की अवसंख्यां का निर्मा किया है कि 1) Cente de grande et onne se elle asmble on prir une chercher. Les inceptionitib apprésent planting aule this past ? Action of the sule is time and a augualegale the evive adaption of desirence applications les priespaces, interessees, suivount, alles mêmend L'Autriche apraisselle la prétention qu'on se trais toujours amical forisibements mas rea sun st "Myde yhhus në Böhasht quuses anellu kejujuf cisement and learning and some cabinet entands iner-i-notra égard, comma médiateuria pilauri les rapports qu'il entend conserver avagination, Tome II. 2. Edit.

comme allié, on commence à entrespir le but que se sont proposé les alliés en signant l'armistice; on prend alors le parti de s'adresser directement à M. de Metternich, et c'est l'objet des premières notes que M. de Bassano, en que Prague.

L'empereur d'Autriche vient d'arrivet à Gitchin, près de cette ville, avec ses ministres, son
cabinet et une partie de sa cour. Il se place ainsi
entre les deux camps', et tous les vœux, des apris
de la paix se dirigent vers lui. On se félicite de
l'influence qu'il va exercer. On ne lui suppose
d'autre ambition que celle d'éteindre cet incendie,
d'autres vœux que celui de faire passer franchement le désir de la paix de la bouche des rois dans
leur cœur. Les peuples, qui se plaisent topjours
à prêter à leurs maîtres les vertus des pères de
famille, s'attendent bien qu'un heau-père, médiateur entre des ennemis de la veille, et son

Nôtre ambissideur, M. de Narbonne, avait suivi le cabinet autrichien de Vienne à Prague. Se trouvant ainsi dans le voisinage de Dresde, il était venu rendre ses devoirs à l'empereur et prendre de nouvelles instructions sar la situation des affaires : « Eh bien, Narbonné, lui dit » Napoléon, en le voyant, que disent-ils de Lutzen? — » Ah, sire! les uns disent que vous êtes un dieu, les au

<sup>»</sup> tres que vous êtes un diable; mais tout le monde con-

<sup>»</sup> vient que vous étes plus qu'un hombre. »

propre gendre, he sarmera pas fighte trop rigoureuse .... Vaines conjectures Be leur côle, les puissances belligérantes etabii febr quartier-general la petite ville de Trachemberg, sur l'Olfer, en Silesie. Des négociations pour la guer y sont deja en pleine activité, avant même que les negociations pour la paix puissent s'ouvrir à prague !!! Nous venons de voir des guerriers com Buth & avec Toyaute dans les plaines : puissent les trationates combattre de meme autour du danis campates the was trained described as a standard of anistration of anistrat diautris, your give graphs have passion leagether archeim who are a mer of the alphable of thempty any open in a grant of the plant plant topour is some aste and the end of the interpretation in happy and white the appropriation be inspore, and disting plantage in the fine it is proller of some

جودوه ودوه بالزديرة يبيدن

solidation in six les libbes, personne, a i suivi e emple en la constant en la co

avec l'attention la plus minutiense, et c'est toujoure en la carte des anxirons de Dresde que son attention revient se fixèr. Le major général (Berthier), le llit de Halliffe (Halliffe), sont les principales con lutrates granda quest i encovidates qui l'occupe.

On ne peut se desamular que la ville de Dresde va devenir le point de mire des premieres opérations de l'autre des premieres opérations de l'autre d'autre d'

On devine déjà comment l'empereur va passet à Dresde le telhips que les lentens le la hegociation pourfont lui laisset le la le la squant sel Aux cartes de Saxe et de Sileste, il l'Ale afoiter la grande carte de Bohème, de Maller, et le voilà couche sur les tables, passant des journesse entières à dtudier son terrain. Tous les débes chès de la Bohème sur la plaîne de Dresde evalur la Thurifige, thutes les routes qui, de Berfing Breslau, et de Breslau à Prague, se developpent autour de la Saxe, enfin tous les rayons qui de Dresde voit aboûter à ce grand ure de cerele, il les parcoult le Saxe, en la mans, les taleule

avec l'attention la plus minutiense, et c'est toujeurs sur le carte des environs de Dresde que son attention revient se fixer. Le major général (Berthier), le l'Int de Palinaties (Manéchal Soult), et l'ingénieur géographe d'Albe, sont les principsis confidens de la granda questien militaire qui l'occupe.

On ne peut se dissimuler que la ville de Dresde va devenir le point de mire des premières opéatione de l'enremi : il faut qu'elle paisse en reruog admot ab races africa de la compendenciores sitions de Lembereur out donc naur objet de mettre Dresde dans un état respectable de dé-On A vine della compent Pempereur va passet The ser norme de la Roberne, pénètre dans les champs de la Saxe en travers deux énormes maidrisent le cours lettes dominent da vallée; ent lacived miss of established with sur lacive surble a Cast le Karrisstain Liampereur, considers 588- deux anchers comme les sentimelles avanctes de Dresde, Sur le Konigstein, existe un interpretation in preparable. A sestnishing the properties some sande Pyrna of lehre days l'histoire. On se consense de rouveir les ligres de l'aprien carp metranché Quant au Lilienstein, on a trace des

representate Lors construe d'antillation; cionat les papo « welfartseldhibliancil concerne poek detories anitogi popiergent jelkseparaukrent impreompnemination; deritate age estalementare the least comments mais endogneta treslammés des fillions elections proprietas toftraffe, considerff, alt drassageparti eastal earthrightighe on penfectionnel ce débouché par des polities de virous de Dresde; cest se qua hambilitatification darristans position de batailé que l'ampaire de se ménage en avantide Dresde, et il la juge d'autant plus: faworable : que les communications, polivant avoir lieu indifférémment sur l'une et lautes rive, no sauraient jamais être entrerement Compromises A control some of the especial A I codiff. करमण्डल वीतारी सामान से किया नुकार अवस्थित है है इस है कि सुना स्तर्भ स्तर्भ स्तर्भ स्तर्भ स्तर्भ स्वापन al' Les Français, avec autant d'habileté que de productis tudes, faisziout dougrando préparatife, des diffense sur eles denx rives de l'Elbe. Li qui les défilés de la Bobemiel viennent y déboucher. Cette ligne formidable s'étendais depuis. Gieshubel jusqu'h Stolpen, dont l'antique vitadelle : batte sur la basalte, fut encore trenforcée pan do nonvenux outrages: Les fordications établiel faminad dre Libiansteine eine eine paint mesainportanteilung be lights. Elles communiquaient per deux pente aupo Konnigs. stein, qui est situé en sece; elles étaient deatinées à paoteger un camp de 60,000 hommes, convnir en outre l'une et l'autre rive, et désendre les défilés qui commencent à cet endrois. Une coute pratiquée-pour l'artillerie à stravem clea maintagnes du buillinge de Molimetein difficilitait la communication avec le corps d'armés sie Listates

lant plus favorable que les communications. è de Siésie. Poutes ces fortications n'étaient considéré de siésie de la communication de la communication de la communication de Dresde, point la communication de la communication d Les envrages sur la rive droite autour de la vine seuve touchnieut à leur persection. Le fort impérial, devantuler moste Moire i boate de Bantson 4 .. le plus fort et la plus ranigad vile ceb ouverges ; j était muni d'un mouvelui blackhathsen à l'épacove de la bombe. Sur la rive gauche, fes pline, étaienti placés pour d'autrès travaux considérables projeten sittorir della vicille ville, A: l'ottest, l'ississol pagaiont : dar da Wesseritz', petite rivière qui udpare la tinillorsillailatfanbontpilletilreddrischstade 4 80 2 801 ibb at medanipedentions are jusqu'arlikiberds. On constituisely des monte-levis devant les mortes antérieures de la ville! (Meçil de ce que s'est passé à Dresde en 1845; par un Sanon. teger un camp de Kulk agapywarantoperiginan 11-1Des paygane requis de toutes les parties de la Sare venaiolitiystiavniller (anxitrayatın de Dresde)): ! On les payatı régulitérentembly lét ils équitant referés touts les quinze jours. the communication avec le corps d'ambresgiq Linish)

solis all questo el une discolur ceixis de la color de Brende enda spiens à Hatabout philis appuit sur shumles distribution can restrict the possession. sy seem pendroired lair elleit (recurred. Stars leb delnater des strates pour perfectioniser tes firsts Eduicals de Wettenberg en de Tongano Mugaer bookgylkindendqulevari de la Prasse, vaidounte teluide l'année française. Le général Confarris les critiques arrivent jusquientsvupgrehtesluis estilier, servaç ulinejstir içibistis gimbdaklırinurailles yet ich peut een romainolaiteffe, fiffe promptement de cette grande ville une place de guteure zespuciables L'emperair y louvoit le géaniral du giliacilla no petron arcion sebritaire du chbinet, le coloniel de Ponthoau Dation et le ligne de communication avec la France s'appoie que Erfant /Cette ville qui, est l'entrepti principal del mos approvision semens, va devenir de plus en plus importante. Mais depuis l'ouverture de la campagnenson môle est prévue du répare les deau citadelles qui convrent cette plategnetiles tivité du colonela Emy me taisse perdre atient qu en autre que sace ( ) कार कार्याल महिन्द मुह्म कार्य कर क

<sup>2001</sup> Runigstein, "Dresde, "Torgan," Whtenburg, Magde-bully, Existit ses places sur l'Ede; Mersebourg, Efflict et Whitebourg, Existit ses echelles enne ressen en le Rim. (Newwork as vulphion, ecrits par le come de mont tholod, de Saint-Heistie; tom. 11, pag: 460, of tag. 2003/11

Ans graveste doubtes client potersuivie du doubtes portacepts bittut http://www.initeduction.com sh toles dill is do ministra poi manistra plane summ siy tenis pieuttyoir-attair leli-átéacmensi. Dans lela approprieta especiales de la companya de la company ninglanione, for Teal interpident, stobloshee hoi phik hostonalistical content to the administration to the confident to the content to 46-1 il 100 par juign, se récries de la mas cétés y et les critiques arrivent jusquièn l'empereura duis witten, si accessible polur boustles ghebide: l'arli ura itroisertich palt sach anchrotairesse, film promptement de cette grande authoenne gangerde est amende sold and in the second sec side dan Bolina jara permettre atta alliga de toursontier des authoristes de l'attentier de la les des les des la les de la le niprandrpsh ravers. L'ampereur peut à slexposer maini de chrestoupé de la France de Après ce patienti appresente a increse es la constante de la constante en plus maportante. Mais depuis l'ouverture de Ale mentil icanino in partici aparient i soline: contra execut of connectes disiden right of all remains observed interpretables histories bient die meister nien für Hasserst gete. In Right y a de tromperies au monde, et en notre metjer plus qu'en autre qui soit! (Montluc, année 1544, pag. 17.) aha an'il me fallat un étrange caractère dans toutes ces entreprises, was ethange comp. H. coil 3, Ap 9, Strange, confiance dans men dompinsisons presque toujours désapprouvées par tom con a mit me a viros maient! (V piple, Managiel de Sqipta Helène, par le comte de Les-Cases; tom 1411 pag. 128.)

Philips of the Polonais, In Sarona at les MartParlies of the Polonais of the Sarona at les MartParlies of the Polonais of the Sarona at les MartParlies of the Polonais of the Sarona at les MartParlies of the Polonais of the Sarona at les Mart-

"Eb, bon Dien lam repondat l'amperous, " ie ferais la paix avec tout po que rous ma pro-» posez de secrifices pour mieux faire la guerre. » Quelle prindence est denc la vôtre i Dix ban tailles, perdues, poumaient à peine per réduine mà la potition ai evens vanler me placer tout wdahord 4: 1 a. Bens donte, sempresse bill d'at » jouter, il me faut pas aventuret legerement » sa ligne d'opérations; je le sais; c'est la règle du » bon sens, et l'A B C du métier..... Mais quand » de grands intérets se dénouent il est des mommens où l'on doit sacrifier à la victofre et ne » pas craindre de brûler ses vaisseaux!!...Sidart » de la guerre n'était autre chose que l'art de he » rien compromettre, la gloire deviendrait la » proie des esprits médiocres. Cest un triomphe » complet qu'il nous faut !... La question n'est » plus dans l'abandon de tolle ou telle progince; il

\* इ.च्युड कु मुख्य दा आपूर्वा अपूर्वा कु मुख्य कु अपूर्व के अपूर्व के अपूर्व के अपूर्व के अपूर्व के अपूर्व के "Fulrative , or place Halles Textshall on depend. " Vom eraighen due in ne reste trop en l'ain "au vient de Pallemagne! Nelais 'je pas dans " unit position plus bashrden hur les champs de » butaille de bulwige, Philifeilth (Ct di Wawgrand Depthis Alreado fisqu'à de jour , come les # pas que j'ai Alty dans la carrière ne sont que des . midicolde de co genha; et en dela jui sulvi les plus illustres exemples . Si l'ennemi entre » presed junicia de mu deboliter par la Bolishie, n we port precisettest dans! l'espérance de luis-नगरमानु भी त्यांहो स्थानम् ३५ ३३ ada Ellindi a Tanimbar al Clean a occupirish this dir Iblira liguarithe exercited konpopulite and metal lacethie like combittie pune i empire pin monde?... Et si Alexandre 1000 4to hattusur filudus ? si, Appilal n'ent mas vaincu à Cannea? si Cesar est été désait dans les sorêts des Gaules, sur le pro-monteire de Dyrrachium, ou dans les désilés de Pharsale? L'Hapereil revendit sur ces grandes pensees, et les a

developped of Bright Hilling; dans see house stir is Hive du igineral illuguist :: (Mémoires de Naphleim; par le belieu de Montheldy is a figure Haldner tome de page in rel -cc;

"Pape la campagna de 14805 » i allaja appir touta la Prose sur les bras ; j'étais engage an fond de la Morayle ; ma re-la life d'uners l'Allemagne devenait impossible .... Mais a Vanacu a Apsterlitz.

Bei 1840 Aff minpent og Leutigh, gapp per figitig, ge la Thursinge ( 7 Mentielle Mair, that thet bol mod detriblet .

tions aussi étendires.' et mois ne dois-er à faire les mouvemens rétrogrades qu » If the et sur Erfuit.

"Dresde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel je veux ma
"In presde est le pivot sur lequel est le più l » que sur les point où je ne serai pas, mes lieuten nans sachent m'attendre sans rien commettre » au hasard neuti Les alliés pourront-ils consert myer long-temps de l'ensemble dans des prérade l'Elbert : Labordon de Droed de la delection des prince et l'Espagne allait franchir les cisl on hip steenal la ... ait franchir les Pyrénées ... Mais j'ai valucta mir sur la ganche de l'Ebe, En 1800, au moment ou j'avais à lutter contre le 192

nube, sur les confins de la Hongrie; le Tyrol manage la sol especial de la Hongrie; le Tyrol manage la sol especial de la Hongrie; le Tyrol manage la sol especial de la sur manage la sol especial de la sur manage la sur manage que la Russie ne management de la sur management de la la prusse ajoutait encore à mes embarras la management de la prusse ajoutait encore à mes embarras la management de la sur la la confideration de vaince à Wagram! (Mémorial de Sainte-Hiller), par le vaince à Wagram! (Mémorial de Sainte-Hiller), par le comte de Las-Cases; tom. 111, pag. 128 et suiv piesaté

pendamment des fortes garnisons de Mayence,

"" tendamment des fortes garnison a ger ser les point ou je no corai pas, mos lieute-

Napoleon devait rester à Dresde allssi long-temps qu'il le ponvait.... Toutes les valsons militaires et politiques ser Althischen pour l'agreger à se sopmont par la tigne de l'Elbe.... L'abandon de Dresde et de la Saxe décidait de la défection des princes, de la confédération du Rhin; et donnait la faculté à toutes les forces alliées de se réu-nir sur la gauche de l'Elbe; résultat funeste qui ne laisrestant any l'Elle, il tenait un point central qui coupait per l'elle, il tenait un point central qui coupait les communications directes des différentes armées des alles et lui donnait les moyens de trer parti de leurs per l'elle et les moyens de trer parti de leurs l'engage manœupres pour les hattre en détail. (Voir l'outrage du celène Butturlin, aide, de camp de l'empereur Alexandre, 1813, pag. Q1.) comte de Las-Cases; tous 11 (10 .ged 35 8 14 37 brazalA

n mais la guerre, arrivant à Mayenco avec lous n ses débordements, y apparterant des malheurs n bien plus sérients.

» bien plus sérieux.

» Il faut pardonner aux Saxons leurs manurais

» raisonnemens contre les plans qui panuent

» protonger la guerre sur leur territoine Mais

» quoi qu'en puissent dire ceux des nûtres qui se

» font leurs échos, c'est dans les plaines dis la

» Saxe que le sont de l'Allemagne doit seidécider.

» Je vous le répète; la positité que jeuveux

» prendre m'offre des chances telles que d'en
» nemi, vainqueur dans dix batailles, piournalt

» à peine me ramener sur le Rhin h tandis

» du une seule bataille gagnée nous reportant

» sur les capitales de l'eppemi, et délivrant nos

» garnisons de l'Oder et de la Vistule, forcesait

» les alliés à la paix.

» Au surplus j'si tout calculé, le sort ferd le » reste; quelque bonnes que soient mes rai-» sons, je sais bien qu'on ne me jugera que d'a-» près les événemens. Il faut s'y sommettre, » puisque c'est la loi rigoureuse de l'histoire. 2, »

Il a falla la bataille de la Katzbach, celle de Grosbecren, les deux batailles de Dresde, celle de Caim, celle de Juterborgh, celles de Vachau, Probeteydan de Leipsick, et enfin celle de Hanau.

<sup>...</sup> a. Il y à deux espèces de plans de cumpagne, les belles et les mauvais. Quelquefois les bons échonent per des cir-

ollumparenysise tollumin ensuite du côte du gindlad Regular, goile en soilffaht! " Allons . messieurs du génie, mettez-vous à la besogne. namuez de la terre, abattez les arbres; faites-» mondes fossés, des palissades, et que votre art » Mécondo l'activité de nos marches, en multipliant sous mes pas les moyens de résistance et dattequedq. wol come les pringestes et Appine Bempereur il tait connaître son intentionuj qu'il va lui même sur le térrain examinen pemplacement des travaux et stimuler l'activité. des ouvriers. La jetée des ponts, le trace des routes, la construction des redoutes et l'assiste des crispe sont désormais le but semagnification of the cres ale see promettades 2. gram and the end of the parties are made

constances fortuites, quelquéfois les mauvais réussissent per un caprice de la fortube. (Mémoires de Napoléon, écrits par le comée de Montholon, à Sainte-Hélène; tome 11, 1911 2011 2011 1912.

Cest l'étte occasion que le général Rogniat, avant l'alle l'un l'adoption de son plan de défense rétrograde, reperturble le défense rétrograde, reperturble le défense rétrograde, lui le des l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée l'armée de l'armée pour l'inieux exécuter les ordres qui vous concernent de l'armée de général Rogniat en a l'armée de l'

s stichendenbendenbendenbengend phestroje mår encore que tous condense de godoù-sphaitanter elevens inutiles!

Dreede, il en parcourait tous les rayons sur toutes les grandes, il en parcourait tous les rayons sur toutes les grandes, il en parcourait tous les dincipies en parcourait de la commença del commença de la commença del commença de la commença del commença de la commença del commença de la commença de la commença de la commença de la commença del commença del commença del commença de la commença del commen

Les autres excursions de l'emperenne divigéet avenume (: certaine, régularitées, s'étendajent, aug, le nive édacité i de ; l'Elbe : tantot en remontant, ce fleuve dans le peysimostneux dei est entre la goute da Bentran en l'Elbe anders et Stolpen, et Hohenstein, tantits du cité de Redeberg et de Keenigabruok, jantot vers Meissen et Themmit. Cet tournes se faisaient prdinairement aren midinostarem que peril sonne sút, vers quel point elles éteient divigées com see n 'est le grand spuyer, qui avait aoin descableis metropersonne ne pouvait sonnaître, d'avance les projets idendispoleon, le moment de son départ , etc. Il. pantitusta jour de son jardin à cinq heures et demie pour Kunigshouchis à trois lieues de Dresde ; il descendit de maistre an delle de cette petite ville, s'orienta, d'appès le carte s'informa. de quelques routes, fit tourner sa voiture liet à die houres il était de retour dans son palais. Pour es formen assenidés de sa promptitude, il suffit de sevoir en en guetas hennes de temps il allait à Meissen, et en Reprensit aprincaroime. employé une partie de ce temps à faire ses observations. Le but de ses voyages était, compae nous l'avons dit, de connaître autant que possible toutes les localités. Mais souvent il prenait des informations sur d'autres objets qui أحدث مادن

temishandanduran specipient phesitivite mittemishanismentalisment prodes for the first constant and prodes for the first constant and prodes and constant constant and prodes and constant const

Decedo, il ca parcourait tous les ravous sur toutes les cellente ne destribe de la constitue de la con supposition of the party of the l'Elbe gelait, et à quoille epoque ams Bulling prusse plant to toniam more Boiginil passernance if contained the pays, et son op**ilitacies** la courie deveods tottes i surcont lorsqu'il etait a choosigue phanta e pal matta che de passer l'Elbe lesenthic pell bit attander half der lieur imprateibliei Assignment of the state of the design of the design of the design of the state of t Kuggigggeber in the Constant of the Constant of Constant of the Constant of th cuyer plea minite falantiti contine ni politille at: Le duc de Vicesperdent sindhaffennen is theval avec l'alde de camp senne ne pontiji aff nestarbe senes sat untildestiges turmed Bentitung de cos Hourice; de meune form que d'anoil seoldan de de la company de la pathik margaris dissenses if historican souties and interest de gritte pett streit best distributes edigiation streit pett von parties edigiates avaiteile denine authoristische reiter Monaparte eine fanten a piedibiamites malley byo maint en voiture, etc. de temps il allait à M. sen, et ep. Epressed epressent emplayé une partie de en temps à faire ses observations Le limit de sees voyages etant, compae nous l'avens dit, de connaître autant que possible toutes les localités. Mais souvent il prenait des informations sur d'autres objets qui TOWN II. 2º. Kili.

throw, the state of the state of the parties of the

22.M4 ne Markenich, croit devoir apporter himama la mégonse du cahines museichien aus questions pressentes que M. de Bassano a faites par ses notes du 45 juin. dungeal ou dointe Les deux ministres entrent aussitât, en communication, et c'est d'abord des restrictions à introduire dans l'alliance qu'on s'occupe, M. de Metternich répète encore la phrase favorite de son cabinet a Qu'il est loin de regarder l'alliance » de l'Autriche et de la Françe comme ipconcifiqu » ble aver la médiation..» Cependant il fait mtendre que des réserves partielles pourraient p'être pas suffisantes, que la puissance médiatrice, ne saurait être dans une trop grande indépendance, et il arrive à demander qu'on mette l'Autriche entièrement à l'aise en comprenant dans la réserve le traité d'alliance tout entier. « De cette » façon, dit-il, l'alliance ne sera pas rompue, mais » seulement suspendue 1. »

Il était difficile de se prêter à de pareilles subtilités. « On ne, doit ; dit l'empereur à M. de » Bassano, considérer ces propositions que » comme une renonciation à l'alliance, et c'est » ainsi que je l'entends. Répondez à Metternich » que nous ne voulons pas rendre notre alliance » onéreuse à nos amis, et qu'en conséquence » je ne fais aucune difficulté de renoncer au » traité. »

"Exiliance ainsi dechiree des le debut, on plase au second point en litige; qui est la decend relatif à la Methae que preddri la médiation. M. de Methaenich ne dissimule pas que la prétention de su cour est de se plater étitre les négociateurs de mandéle fuils de communiquent entre eux que par son entre eux que par son entre eux que par son entre eux que dans ce qu'il a déclaré plus d'une fois à M. de Buban. Empereur veut négocier la paix tout suiplichent sechuine c'est l'usage, par des pleni poient sinteres qui se voient, se rémissent et puissent explication de la communique des plenis entre explication de la communique de la

nichtief lentram (2002), we thinked as me li ?

or al small intersection in 162, trace cont.

Notes de M. de Metternich. Voyez les pièces historiques, au supplément.

Mélpernikh esturensis Adhibitation des efficires pitte striguses entore: Portone d'inperiettes pariculière description salut sattem monsel de salution à Tempereur Nupritup , dans une andictes sonfidentielle qui seiprolonge pendant impermitte de ... que les deux trates de Reiche denunoi al w Vons voile done Melternich dit Mapolion, n en le volyant Soyez le hien vanu ; mais sei stous » youler la paix 4: pourquoi yenir di tand InNous » avons déjà perdu un mois de votre médistion » devient presque hostile à force d'âtre jingetive. » Il paraît qu'il ne vous convient plus de garan-» tir l'intégrité de l'empire français: ella bjen, » soit; maje poturquoi ne pas me l'aspir sigglaré " plus tôt? que no me la faisies rique dire franche » ment à mon arrivée de Russie, par Bubpa qu » plus recemment par Schwartzenherg J. Peut-» être aurais-je été à tomps de modifiermes plans; » peut-être même ne serais-je pas rentré en » campagne. .... » En me laissant m'épuiser par de pouxeaux » efforts, vous comptiez sans douge surdes évé-» nemens moins rapides..... Cos efforts hardis, » la victoire les a conronnés. Je gagne deux bla

» tailles i mes ennemis affaiblis sont an "mo-

r ment de revenir de leurs illusions; soudain » vous vous glissez au milieu de nous ; vous ve-

» nez me parler, d'armistice, et de médiation,

redis lech parigzäuliähden iout dem kronille... se Games tester film earest infler rentaions, las plaise entre wiles affice et such schift faitle a ujum of haid in the ino Quela but été jendu à présique les mésultats केंद्र क्रिक्क त्यांकरांचको विकास स्थान क्रिक्क क्रिक्क विकास स्थान क्रिक्क क्रिक्क विकास स्थान क्रिक्क क्रिक क्रिक्क क्रिक क्रिक्क क्रिक्क क्रिक क्रिक्क क्रिक्क क्रिक क् n que les deux traités de Reichenbach, que uolingide dient d'alle nin de la Prusse et de win Attento : "On quirle | massi ? l'uni /traité : avec vollate breitifente punisante unquis vocal avez. M. de -wienest of history Metternich, at wars, dowww.etrestitheam difortification por alcon againd. - IL TEN BONDERS en adopuis que l'Aptriche a pris #10 sière de mediateur y dife n'est plusi de mon Foote 28 the heat plus impuntation ellerest suncwinned!s Wood allies desired at printed it. vic-"w estile les Latzen vons à dirités poin de voyant Weiscone direct point redonable; vous, avez win a result bester designanter ves forces , et a pendetre meme ne serais-je pas rentré en

Traité de Reichenbach, du 14 juin, par lequel l'Anpartie de Reichenbach, du 14 juin, par lequel l'Anpartie de Reichenbach du 606,866 by, sterling à la
l'année du 115 juin entre l'Angleteure et la Russie....
dempsteur Alexandre y déclare qu'il est formellement réplu de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplu de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplu de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplu de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplu de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplu de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus grande énerplus de sontenir la guerre actuelle avec la plus

MANUSCRIT ATTACHMENT OF A MANUSCRIT ATTACHME » suivre; et pour moi quelques marches suffi-suivre; et pour moi quelques marches suffi-suivre; et pour moi quelques marches suffi-suivre; et pour moi quelques marches suffi-» sent pour me porter partout ou ma presence publicade de la companya de la companya sur la » que sur les point où je ne serai pas, mes lieuten nans sachent m'attendre sans rien commettre m. an hasard nealing Les allies pourrent-ils consermyer long-temps de l'ensemble dans des opera-I absention do Inc. d. or de la Sive decidut de la delection des princes de la suirderarion du Rhinet l'Espagne aliait franchir les Pyrenees ... Mais j'ai vaintia nir sur la gauche de i t.be, .co. at funcste 4.11 to lar nir sur la gauche de i t.be, .co. at funcste 4.11 to lar

A Jena;

10 1809, au moment où j avais à lutter course le Danie, lub le la Hongrie, le Tyrol mainte de la Hongrie, le Tyrol mainte derrière moi, et les Anglais se jetant de la sur Auvent, l'avais à craindre que la Russie ne mabandonnat; toute la Prusse ajoutait encore à mes embarras mais mais la prusse ajoutait encore à mes embarras mais la prus de la company le des la company le des la company le la prus de la company le la prus de la company le la company la company le la company la company le la comp comte de Las-Cases; tom. 111, pag: 128 et suivillisant

MANUALLE.

a pas is each set ion ion e dois - je pas set on se dois - je pas set ion set en ion ion e dois - je pas par e los interedres et ion par electror interedres et ion electror interedres electror elect

» l'empereur en l'interrompante et venons par » but ; mais n'ombliez pas que je suis un soldat » qui sait mieux rompre que pier, la rous, sa » offert filldrie bonk testen bentter ikeln ikolus », convient il? Mon armée est hien suffisante pourt » annener les Busses et les Prussieus à la misori. », et, votre neutralité est tout en que le deprande.» » - - Ah ! sire., reprend vivement M. de Metter » nich pourquoi votre majesté resterait elle » seule dans cette lutte? pour quoi ne doublessi t-», elle, par ses, forces à Yous le printez, sire cent », if me tient, qu'à vous de disposer entièrement » des môtres : Qui, les choses en sont au print i. sestinen retternaulg snovvegnengspor unp. « » faut dus nous solvous pour voits ou coluire PAYOUALME SHIPE THE HOLD OF THE PHOYER these trots, letter de la conversation séchit; l'empereur conduit M, de Metternich dens les perbinet due carres. Après un assez, long intervalle, la voix de l'empereur s'élève de nouveau « Quoi! » pontsculement l'Illyrie, mais la moitié de » l'Italia et la retour du pape à Rome! et la Po-» logne , et l'abandon de l'Espagne!, et la Hol-» lande , et la confédération du Rhin, etche » Suisse!.... Voilà donc ce que nous appales has-» prit de modération qui vous anims à Nons me » pensez qu'à profiter de toutes les chauces. » Yous n'êtes occupé qu'à transporter votne :ai-

4.

· Paureng or y, capitle a Langelei, Potti stie Lordonye . मा द्रशा द्रमा इंट रेड्सिमा इंट विश्व में महिला , तर प्रशान ने सावट me partel de bare despect pour residions unes "Hais hadep Bridges ! Ka Kan on our Volitez Tha" ing the relief of relief the vent the party of the street weber "Winorwege," la Prosse veue la Saxe, 120 PAG-" , Here year to Hollande et la Belgique Entan े अध्ये के भूपर तस्वतः भूप तेम के अध्यान के के अन्य के अध्यान phie olas quan dementorement de l'empire · mandanti on Europane recultora en cultura ... ritepinse, Trumiche eroit qu'il la suffit de se destriction of the state of the splutte false counties elevant vulls less semparts. de Dineck; de Custria; de Cloque, de Mayrikisourgo, der Wesell, de Mayenee; and tells, d'Alexandrie, de Mantoue, de toutes les pluses · les plus Corresous Teurope y abut fe will pur ob-" telicited aleis qu'intérate de victoires l'Et mot? · dotte troppe pontique, it me faudrate evau · me horope dent focupe encore la inoité; » taménermes légions la crosse en l'air derrière » leRhin, les Alpes et les Pyrénées, et; souschi-" with a un traité qui ne serait qu'une vaste caphidation; me hivrer comme un son al mes " this mis; et 'mien remettre pour un avenir · doment à la générosité de ceas-là même dont » je sam 'anjohreflitti de vaniquetir i ip Be eest · quantimes tirapeatik Astrent encore aix Toti-"

» ches de la Vistule et sur les rives de l'Oder! » quand mon armée triomphante est aux portes » de Berlin et de Breslau, quand de ma per-» somme je suis ini à la tête de trois cent mille » hommes, que l'Autriche, sans coup férir, sans » même tirer l'épée, se flattede me faire sousofire » à de telles conditions!... Sans tirer l'épée; » cette prétention est un outrage. Et c'est mon » beau-père qui accueille un tel projet l'éestiui » qui' vous envoie! dans quelle attitude veutil » donc me placer en présence du peuple fran-» cais? Il s'abuse étrangement s'il croit qu'un nitrone mutilé puisse être en France un refuge » pour sa fille etson petit fils !... Ah! Metter » nich, combien l'Angletenre vous a-t-elle donné » pour me faire la guerre?.... ... A ces mots, qu'il n'est plus possible de retenir., Mide, Matternich a change de couleur ; un profond silence succède et l'on continue de marcher à grands pas. Le chapeau de l'empereur est tombé à terre; on passe et repasse plu-

L'auteur du Manuscrit de Sainte-Hélène a bien rencontré cette fois, dans son ingénieuse fiction, lorsqu'il fait parler l'empereur en ces termes : « Les conditions que l'An-» triche me propose paraîtront supportables à bien des » gens qui, à ma place, s'en contenteraient... Je suis donc » bien déchu dans l'opinion, puisque, après trois victoires,

sieum, fois devente Dans, toute autre aituation, Minde Metternich se serait empressé de le relever inn. l'empereur le ramasse qui-même. 🖡 ilDe part et d'autre on est quelque temps à se ramettre-l'auton en were fel infrascion orga m Manoléon, neprenant la conversation avec plus de sang froid, déclare qu'il ne désespère pas ennom de la paix, si l'Autriche, reut écouter enfin nen véritables, in térêts. Il insiste pour qu'on réunime le congrès ; et demande formellement que dana la (135,0)) les hostilités recommenceraient, la, régociation n'en goit pas pour gela interrompue afin que cette porte du moins reste toujours ouverte à la réconciliation des peuples, En congédiant M. de Metternich, l'empereur a soin de

<sup>&</sup>quot;" pout pas me demander d'abandonner des états que l'on ne l'pout pas même menteur encore.... Di je consentats à l'aprentation selle paix, l'empire déchoinsis engerd plus su vits qu'il ne s'est élevé. On peut s'arrêtar quand, on monte, jamais quand on descend.... Au pis-aller, il me reste à obtenir la gloire des revers, etc.

La France se flattait que ses plénipotentiaires, mis en présence de ceux de la Russie et de la Prusse, parviendraient à s'entendre, et, même sous la médiation de l'Autriche, échapperaient aux embarras que cette puissance apportait par ses prétentions particulières et ses insinuations. (Observations du duc de Bassano sur la déclaration de l'Autriche,)

nde Etal Testa Shyllif all noisespents single shirely ashered

inpresse grand debat, M. de Metternich achieve ses negociations avec M. de Bassand. II' he fait plus difficulté sur rien. Le congrès doit se remitres juillet sur plus tard. La vite de Prague set substituée sur ségour de Chechar que l'Autriche de Metternich semble accorder que se médiateur ne sera pas urbit re, first dédicition semple se charge de faire prolonger l'armissible posqu'au to août... Enfin il est facile sur toûtes les formes prést évidéminant un homme qu'i a pris son parti!

If quitte Dresde le 30 juin, après avoir signé

la convention suivante:

\*S. M. l'empereur des Français, roi d'Itale, etc., et S. M. l'empereur d'Autriche, etc.,
l'adimes d'un égal desir de parvenir au rétablissement de la paix, et ayant à cet étiet, sadité
l'majesté l'empereur d'Autriche, offert sa médiation pour la paix générale, et, à son défaut,
pour la paix continentale; et S. M. l'empereur
les français ayant manifesté l'intention d'accepter ladité médiation, ont juge à propos de
constater ladité offre et ladité acceptation par
une convention; en conséquence, leurs diune convention; en conséquence, leurs di-

ententiaines reapointis. Malamperpurides Fran-» cais, M. Hugues-Bernard, comte Maret, duc de n , Bassang , etc.; et S. M. l'empereur d'Autriche, M. Je comts Clément Wenceslas de Metternich 32 Winneboung Ochrenhausen .. chevelier de ila Toispud'Or, etci, son ministre des affaires n, strangeres, lesquels, après avoir échangé leurs Alpheins pouroirs, respectites, sont convenue des Burtisles suivantines in inverte and the comme - air Arts 1576 M. Lampereur d'Autriche offre sa 3 médiation pour la paix générale ou continenhad cetterile sur tomes મુક્લવા તથે ૧૦ તુઓ, 🔒 , Art, 2, S, M, l'empereur des Français accepte

Art. 3. Les plénipotentiaires français, russes » et prussiens se réuniront, avant le 5 juillet, dans la ville de Prague.

ans la ville de Prague.

Art. 4. Vu l'insuffisance du temps qui reste

à courir jusqu'au 20 juillet, terme fixé pour

l'expiration de l'armistice par la convention si
l'expiration de l'armistice par la convention si
l'expiration de l'armistice par la convention si
des Français s'engage à ne pas dénoncer ledit

armistice avant le 10 août, et S. M. l'empereur

d'Antriche se réserve de faire agréer le même

a engagement à la Russie et à la Prusse.

"Art. 5. La présente convention ne sera pas

rendue publique.

"Elle sera ratifiée"

m Elle sera ratifiée, et les ratifications en se-oqualq samulation, et les ratifications en se-

» ront échangées à Dresde dans le terme de qua-» tre jours.

- Fait et signé à Dreade, le 30 juin 18:3.
  - » Signé, le duc de Bassano.
- 0 1 ( ) 211K1 -- - 1 jet 1637 ( 34 ) 001/37/200
  - » Signé le comte pe Metternich. »

so to avous chartes visit material tells. Gate, and sing single in . Hog the quite i. . Seminary Thanks de la tanta de diferencia de la constanta de l 1 , 111  $c_{M} > 6$  at QQInches and married and the state of the state of the large of the bring have the horse present ship eng were only infinal place of the argust of the commended out as fourth the control of a sound of the control of the the region of the contract our merit policy some and external over a day of or thou the many magnetic appearance of the same of the reported on the second of the back of come to in product the contract of the contrac

ront echange es a Dresde dans le terme de qua

## CHAPITRE "V. organization"

ONISSING DE CONTINUATION DE L'ARMISTICE. — EMPLOI DU CONTINUATION DE L'ARMISTICE. — EMPLOI DU CONTINUA LE LIBRITA LIBRITA LE LIBRITA LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LE LIBRITA LIBRITA LE LIBRITA LIBRITA

Nous avons encore six semaines à rester dans cet état incertain qui dure déjà depuis plus d'un mois. L'inaction est difficile à supporter pour des Français; aussi l'impatience et l'ennui commencent-ils à se peindre sur toutes les figures.

Quant à l'emperent, il continue d'employer son temps à ses travaux ordinaires, et, pour lui seul peut-être, les heures de l'armistice ne sont pas plus lentes que celles qui l'ont précédé. Il reçoit chaque jour l'estafette de Paris, qui fait le trajet en moins de cent heures; il y trouve régulièrement une lettre de l'impératrice, une dépêche de l'archi-chancelier Cambacérès, le rapport de la police, écrit tout entier de la main du ministre, le rapport du gouverneur de Paris, l'état de situation des troupes de la garnison et des dépôts de la garde impériale, le bulletin de la préfecture de police, l'extrait journa-

lier de la correspondance reçue par le ministre de la guerre, le bordereau des troupes en marche, le bulletin de la sortie et de l'entrée des ports de mer, le bulletin de la bourse de Paris, celui de la bourse d'Amsterdam, et la situation journalière de la caisse d'amortissement.

L'estafette apporte encore tout ce qui est parvenu à la poste pour être adressé à l'empereur, même les lettres des plus simples particuliers.

Napoléon y trouve aussi le délassement d'une corespondance politique et littéraire que plusieurs hommes distingués entretiennent directement avec lui sous le secret et dans la plus grande liberté; son bibliothécaire lui envoie toutes les nouveautés qui s'impriment.

Napoléon reçoit par cette voie rapide nonseulement les lettres de Paris, mais celles qui lui sont adressées de tous les points de l'empire. Le prince archi-trésorier (Lebrun) lui éerit tous les jours d'Amsterdam, où il exerce une haute magistrature. Le prince Borghèse, qui réside à Turin sous le titre de gouverneur des départemens au-delà des Alpes, lui envoie également tous les jours un rapport et le bulletin du passage des Alpes.

Des lettres de Milan, Munich, de Wurtzbourg, de Stuttgard, de Strasbourg, de Mayence, de Wesel, d'Erfurt et de Hambourg parDE MIL HUIT CENT TREIZE.

Assume directs ment a rempereur avec la meme remembre quot sel ment a rempereur avec la meme remembre quot sel ment de la ment d

Dans l'espace occupé par les cantonnemens de l'armée, les officiers d'ordonnance viennent, reviendent et se succèdent sans cesse; ils volti-

Tone II. 2º. Edit.

gent de tous côtés: jamais leur activité n'a été si utile à l'empereur. Il s'en sert pour ne laisser aucun moment de repos aux chefs de service. Les travaux du génie, l'armement des places, les parcs d'artillerie, les ouvriers des arsenaux, sont à chaque instant visités par eult sur les points les plus éloignés; ils sont dans tous les lieux où de nouvelles troupes s'organisent; partout où des ordres importans viennent d'arriver de l'état major général, on les voit qui se présentent pour en suivre l'exécution.

Entre Magdebourg et Hambourg doit s'élever une nouvelle place de guerre. Verben, situé un peu plus bas que Havelberg, domine l'embouchure de la Havel dans l'Elbe: c'est là que l'empereur veut asseoir sa forteresse. Le capitaine Lamezan est chargé d'en presser les travaux; il lèvera tous les obstacles et reviendra dire quel jour cette place pourra recevoir du canon.

Le capitaine Caraman est envoyé du côté de Hambourg. Bientôt après le capitaine Laplace lui succède. Le grand dépôt de cavalerie, qui est à Brunswick, est inopinément visité par le capitaine Lauriston, qui revient ensuite par Leipsick à travers les cantonnemens du duc de Padoue. Le capitaine Bérenger court jusqu'à Erfurt pour surveiller notre grande route de communication. Au Nord, les quartiers de l'armée, depuis

Luckau juqu'au fond de la Lusace, sont parcourus par le capitaine Pretet. Le capitaine Atthalin est en reconnaissance sur les frontières de la Boheme. Lauriston, à peine revenu de Brunswick, est envoyé sur un autre point de cette frontière, et le capitaine Paillhou reçoit une mission semblable du côté d'Égra. Chaque jour ces braves jeunes gens écrivent à l'empereur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu. Le premier officier d'ordonnance Gourgaud est l'intermédiaire habituel de leur correspondance; quand ils reviennent à Dresde, leurs poches sont pleines d'états de situation, de comptes rendus, de croquis douvrages et de plans; le compas, le crayon et la plume leur sont familiers comme l'épée, et par eux l'empereur se trouve à la fois présent dans vingt endroits différens.

Ce qui occupe une grande partie de l'attention de l'empereur, c'est la communication continuelle qui existe entre les dépôts des régimens et leurs bataillons de guerre. Si cette foule d'hommes allant et venant était abandonnée à elle-même dans l'espace immense qui sépare l'armée de ses dépôts, elle y serait bientôt errante, vagabonde et pillarde. Pour prévenir un tel mal, l'empereur a créé un système d'organisation temporaire qui prête aux troupes en marche la force et l'ordre d'une organisation définitive.

Tout conscrit, des qu'il est habillé et armé, est considéré au dépôt comme disponible; et du moment que chaque dépôt peut compter cent conscrits, une compagnie de marche est formée; elle se met en route sous la conduite d'un capitaine. Les soldats perfectionnent leur instruction en marchant.

Chaque compagnie est dirigée de manière à rencontrer sur la première partie de sa route les autres compagnies qui vont rejoindre la même division d'armée. Dès que ces compagnies sont réunies, on en forme un bataillon de marche.

Les bataillons destinés au même corps d'armée se rejoignent à leur tour pour former un régiment de marche.

Quant aux compagnies et aux bataillons de marche qui n'ont pas de bataillons de guerre à rejoindre à l'armée, ils forment un autre système d'organisation: ce sont des régimens provisoires.

Avant de quitter la France pour s'avancer sur les terres étrangères, ces troupes sont rassemblées en colonnes de marche: c'est le doyen de l'armée française, le maréchal Kellermann, duc de Valmy, qui préside à leur départ.

En route, ces troupes, distribuées par échelons, se prêtent mutuellement une grande force. Elles marchent avec de l'artillerie; des généraux sont à leur tête, et, pendant tout le trajet, les peuples les considèrent comme des brigades ou des divisions nouvelles dont l'organisation de l'armée française va s'accroître. Le service des étapes et des distributions est plus régulier. Les nouveaux soldats s'habituent en marchant au frein de la discipline, et les pays qu'ils traversent trouvent une protection dans ces mêmes passages qui pourraient les dévaster.

Lorsque les colonnes de marche sont parvenues à Dresde, elles se séparent, et chaque régiment prend sa direction vers le corps d'armée qu'il doit rejoindre. Arrivé à sa destination, le régiment de marche est dissous. Les bataillons se distribuent alors entre les divisions de l'armée, et les compagnies rejoignent ensuite les régimens qu'elles ont à recruter.

L'empereur tient seul le fil de tous ces mouvemens; il sait, jour par jour, ce qu'il a de troupes sur chaque route, ce qui arrive dans chaque lieu d'étape, d'où ces troupes viennent, où elles vont, quelle est leur composition, ce qu'elles escortent, ce qui les suit, ce qui les précède; et toujours, suivant l'événement, il est en mesure de presser, d'arrêter ou de détourner leur marche. Toujours il sait mieux que ses généraux euxmêmes les renforts qui leur arrivent et les époques où ils les recevront.

On suit la même méthode pour renvoyer sur

les derrières ou dans les places de dépôt ce qui peut embarrasser l'armée active. Des détachemens de marche, composés de convalescens et d'invalides, commandés par des officiers excédant le complet des cadres, ramènent en France ce qui doit y rentrer.

Sous la protection de ces colonnes montantes et descendantes, l'artillerie fait arriver ses munitions, augmente ses batteries, complète ses parcs '; l'administration militaire met en route ses nombreux convois, et couvre l'Elbe de bateaux qui distribuent nos blessés dans les beaux villages des deux rives, et remontent ensuite vers Dresde chargés d'approvisionnemens 3.

<sup>&#</sup>x27;A l'ouverture de la campagne, on ne comptait guère que trois cent cinquante pièces de canon; la jeune garde avait cinquante pièces, dont deux batteries de douze. Cette artillerie de la garde opérait toujours en masse, et frappait des coups heureux. Pendant l'armistice l'artillerie s'augmenta, et à la reprise des hostilités, on comptait sur la ligne française, depuis Hambourg jusqu'à la Bolième, plus de treize cents pièces de canon. (Voir l'ouvrage du major saxon Odeleben, témoin oculaire; tom. 1, pag. 23.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Des transports considérables d'approvisionnement arrivaient de l'étranger à Dresde, et l'on voyait continuellement venir, même de France, des convois de farine, de biscuit et de riz. (*Ibid.*, tom. 11, pag. 143.)

L'empereur avait consié la partie administrative de l'armée au comte Daru, qui réunissait aux fonctions de mi-

Tel est le méranisme des polonnes de marche dont le mouvement réparateur et continuel peut être justement comparé à celui, de, la séve qui circule entre la racine et les rameaux les plus éloignés.

Dans ces détails on netrouse l'empereur aussi actif, aussi prévoyant, que dens les plus grandes affaires du cabinet. Sa présence en milieu de ce flux et reflux d'hopmaes armés, ne contribus pes pen à préserver la Saxe de la peste, de la fapine et du chaos.

Pour tous les tranaux qui se pour suivent il faut de l'argent. Cette terrible guerre a soif de millions. Les recettes ne peuvent pas aller aussi vite

Ge passage répandait une pluie d'or à Dresde; jamais le commerce des cartes géographiques n'a été si considérable.

nistre secrétaire d'état celles d'intendant supérieur de l'armée. Le bureau militaire de M. le comte Daru était dirigé par l'auditeur Pastoret ; quant au mouvement des troupes, ce travail était suivi par le lieutenant-colonel Salamon, l'un des secrétaires les plus distingués du prince de Neufchâtel.

D'après les états publiés par l'autorité saxonne, et le nombre, de logemens distribués à Dresde pendant les six mois qui se sont écoulés du 8 mai au 15 novembre 1813, un passage de plus de six millions d'étrangers s'est effectué par cette ville. En évaluant l'armée à trois cent mille nommes, c'est vingt fois le même homme en six mois, ou le même homme pendant vingt jours.

que les dépenses, et les coffres du trésor public se vident; mais l'empereur est le premier caissier de son armée, aussi-bien qu'il en est le premier intendant. L'argent arrive partout où il est nécessaire. Napoléon a envoyé à Paris les cless de ses caves du pavillon Marsan, où sont les caisses du domaine extraordinaire. Cette réserve, provenant des tributs imposés par nos victoires d'Austerlitz, d'Iéna et de Wagram, devient le nerf de notre défense aux jours moins heureux. Après la valeur de nos soldats, c'est notre plus puissante resseurce; et tandis que ceux-ci s'efforcent de garantir le territoire, le trésor particulier de l'empereur préservera du moins la France de l'épuisement total de son numéraire.

Pendant l'armistice, la solde de l'armée a été alignée: tous les comptoirs de la Saxe se remplissent de la monnaie de France.

Les libraires, les anbergistes, les traiteurs gagnaient beaucoup. Ceux qui se chargeaient des logemens militaires pour le compte des habitans faisaient aussi de grands profits. On voyait à Dresde des tailleurs qui apportaient de Paris ou de Strasbourg tout ce qui tient à l'uniforme d'officier; des bottiers français, et jusqu'à des décrotteurs venant des bords de la Seine, et criant sur les bords de l'Elbe: Cirez les bottes! (Voir le Récit de ce qui s'est passé à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire.)

Dresde présente à la fois le mélange curieux d'une capitale et d'un camp.

Si l'on jette les yeux sur son enceinte palissadée, sur les retranchemens qui ferment l'entrée de ses faubourgs, sur la ceinture de redoutes qui l'enveloppe, sur les nombreux pionniers qui bouleversent les jardins d'alentour, enfin sur les camps qui couvrent les collines voisines ; l'idée du riant séjour de Dresde disparaît. On ne voit plus qu'une grande place de guerre; on est au milieu d'une grande armée, et ce concours d'hommes à cheval et d'uniformes riches et variés

Rien de plus gracieux que la vue du camp westphalien... Ce camp était une suite de jardins..... Ici on avait élevé une forteresse de gazon dont les bastions étaient couronnés d'hortensiss. Là était un emplacement converti en platesformes, et en allées garnies de fleurs comme le parterre le plus soigné... Un tertre surmonté d'une statue de Pallas... des baraques revêtues de mousses, ornées de guirlandes de fleurs et de feuilles....

L'aspect du camp français était plus imposant; au lieu de tentes, on voyait de longues files de baraques, formées à l'aide des arbres, garnies de mousse, de feuillages et de

s..... Devant la porte de Freyberg, il y avait un camp westphalien (sur la rive droite de la Wesseritz);..... un autre destiné aux soldats blessés devant celle de Liebdau;... devant la Porte-Noire, plusieurs autres camps français assis des deux côtés de la Priesnitz, au milieu d'une forêt située entre les routes de Bautzen et de Radeberg....

qui vont et viennent au fauhourg de Fréderichstadt y signalent l'emplacement du quartiergénéral; mais si les regards se concentrent dans
l'intérieur de la ville, si l'on suit cette foule oisive
dans les boutiques, dans les cafés, dans les spectacles, si l'on s'arrête devant le palais, au milieur
de cette multitude de gens à livrée et d'équipages
qui entrent et sortent à toute, heure, on se reconnaît dans une grande capitale qui n'a pas cetsé
d'être la résidence d'une cour brillante et d'unroi justement honoré.

Tous les matins, l'empereur passe lui-même la

gazon... Sur d'autres arbres étaient arborés les drapeaux... Quelques-uns formaient des obélisques couverts d'inscriptions, d'aigles, etc.... On voyait sur le plus élevé le buste de l'empereur....

Derrière chaque camp un vaste emplacement était destiné à servir de marché, où les paysans des environs venaient vendre leurs comestibles, la police du camp s'opposant à ce qu'accun marchand pénétrât dans l'intérieur, etc., etc.

Dans ce moment les principaux personnages de la cour de Saxe sont : le prince Antoine, frère du roi; l'épouse de ce prince, qui est archiduchesse d'Autriche, sœur de l'empereur d'Autriche et tante par alliance de l'empereur Napoléon; le prince Maximilien, second frère du roi, et ses sept enfans; la princesse Thérèse, sœur du roi.

Parmi les ministres on distingue le comte Deltey Ensidell, ministre du cabinet; le général Gersdorff, ministre de la guerre; le chancelier comte de Nostitz; le baron de

revue des troupes qui arrivent on qui partent <sup>1</sup>. Aux revues succèdent les audiences, ensuite les promenades, qui ne sont que la continuation des reconnaissances militaires entreprises autour de Dresde <sup>2</sup>. Mais la plus grande partie du temps de Napoléon est consacré au travail du cabinet.

Prise, grand-chambellan, et le comte George Ensidell.....
On ne peut s'empêcher de remarquer l'absence du comte
Marcolini, grand-écuyer, qui voyage en Bohème, et du
comte Seuft de Pilsac, ancien ambassadeur de Saxe à Paris,
qui voyage en Suisse.

r Presque tous les jours, de nouvelles troupes arrivaient de l'intérieur de la France pour compléter l'armée.... La seule infanterie prouvait combien il faut peu de temps aux Français pour prendre une tournure militaire. On vit entre autres un régiment de nouvelle création passer la revue avec une assurance et une prestesse extraordinaires. Ce régiment n'avait été formé et réuni que depuis le 27 mai. Le commandant, qui n'était qu'un chef de bataillon, fut nommé colonel sur-le-champ. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, t. 1, pag. 209 et suiv.)

La journée se passait de la manière suivante : jusqu'a huit heures du matin, tout était tranquille, à moins que quelque courrier ne fât arrivé, on que quelque aide de camp n'eût été appelé inopinément. A neuf heures, il y avait lever adquel pouvaient assister tous ceux qui avaient rang de colonel. Les autorités civiles et militaires du pays y étaient admises. Les frères et les neveux du roi de Saxe, les ducs de Weymar et d'Anhalt Dessau y venaient aussi quelquefois. Après le lever, Napoléon déjeunait; après le

C'est alors que l'activité de son esprit échappe à l'horizon dans lequel on le croit renfermé. Sa pensée plane au loin. Non-seulement il s'occupe sans relâche de perfectionner son attitude militaire en Allemagne, mais l'Italie, la France et l'Espagne n'en sont pas moins l'objet de ses soins les plus assidus.

déjeuner la parade.... Napoléon n'avait que cent pas à faire pour s'y rendre. Quand il arrivait, il mettait pied à terre. Les troupes défilaient devant lui et le saluaient trois fois par les cris accoutumés.... Le comte de Lobau recevait les ordres et commandait les évolutions; dès que la cavalerie avait commencé à défiler, Napoléon rentrait pour travailler.... Lorsque Napoléon était rentré au palais, tout était tranquille jusqu'au soir.... Le dîner n'avait lieu que trèstard, à sept ou huit heures du soir. Il dînait souvent seul avec Berthier, à moins qu'il n'y eût quelques convives de la famille royale de Saxe.... Le soir, plusieurs fois par semaine, il y avait spectacle dans l'orangerie : on avait fait venir de Paris Fleury, mademoiselle Mars et mademoiselle Bourgoin; mademoiselle George et Talma y furent aussi appelés. Outre la comédie et la tragédie, il y avait des jours réservés pour la troupe italienne de Dresde.... Les billets d'entrée étaient distribués par le comte de Turenne, premier chambellan. Après dix heures la tranquillité était rétablie... Bonaparte travaillait alors avec ses secrétaires (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 208 et suiv.)

## CHAPITRE VI.

SUITE DU SÉJOUR A DRESDE. — AFFAIRES GÉNÉ-RALES. — COUP D'ŒIL SUR LA CORRESPONDANCE DU CABINET.

Das événemens sérieux sont survenus en Espagne. L'Angleterre, après avoir tenu ses armées stationnaires pendant près d'un an, a pensé que le moment était venu de faire d'utiles diversions en faveur de ses amis du continent, et vers la fin de mai elle a entrepris deux grandes expéditions; l'une anglo-sicilienne <sup>1</sup>, sous les ordres du général Murray, contre nos armées du midi de l'Espagne; l'autre anglo-portugaise, sous les ordres du général Wellington, contre nos armées du nord.

L'expédition de Murray a mis à la voile d'Ali-

Pour prix du secours que les Siciliens portaient aux Anglais, ceux-ci enlevaient la reine Caroline de Sicile, et la déportaient de Palerme à Constantinople. Cette reine, archiduchesse d'Autriche, fille, sœur, femme et mère de roi, est depuis le 12 juin à la merci du Grand-Turc.

cante le 30 mai, et s'est présentée le 2 juin devant Tarragone. Elle avait pour but de rallumer la guerre en Catalogne et en Aragon, et de forcer le maréchal Suchet d'abandonner le royaume de Valence pour accourir au secours de ses communications compromises. Mais Tarragone a résisté aux premières attaques, et bientôt des feux allumés sur les montagnes ont annoncé à cette brave garnison l'arrivée d'un double secours. Le maréchal Suchet, parti le 4 juin de Valence, a débouché le 8 de Tortose, avec un simple détachement de six mille hommes, qui a fait quinze lieues par jour; et de l'autre côté, le général Maurice Mathieu, parti de Barcelone, a fait une marche non moins rapide. A leur approche le général anglais, déjà vaincu par tant de promptitude et d'ensemble, n'avait d'autre parti à prendre que de se rembarquer, et c'est ce qu'il a fait le 19 juin, abandonnant du canon, des mortiers, et une grande quantité de munitions. La tempête est venue ajouter encore à son désastre. Une partie de ses transports a été jetée sur la côte vers l'embouchure de l'Èbre, et le 24 juin le maréchal Suchet était de retour dans son quartier - général de Valence, que la flotte anglaise désemparée parvenait à peine à se rallier dans le port d'Alicante.

Wellington a été plus heureux.

Sorti le 28 mai de ses cantonnemens de Salamanque et de Ciudad-Rodrigo, il s'est avancé sur le Douro à la tête de quarante-cinq mille Anglais et de vingt-cinq mille Portugais <sup>1</sup>. Aussitôt le roi

Le quartier-général de Wellington, à Freynada.

La division légère, sous les ordres du général Alton, à Quinalda.

La première division, sous le général Graham, à Visen, les gardes à Oporto.

La deuxième, sous le général Hill, à Coria, elle est d'environ dix mille hommes.

La troisième, sous le général Picton, la quatrième sous le général Cole, et la cinquième sous le général Oswald, aux environs de Lamego.

Le général Hay était à Cès avec sa division, et le général d'Halhousie, commandant la septième division, était à Vintro. (Une brigade de Portugais était attachée à chaque division.) La cavalerie se composait de la brigade du général Brock à Coïmbre, de celles des généraux Posomby et Anson, et de la cinquième de la garde, à Arcio;

De la brigade du général Alton, à Thomar;

Des gardes du corps, à Chamusca, et des deux brigades des généraux Stade et Long, aux environs de Placencia.

L'armée est renforcée en outre par les Espagnols du général Castagnos.

Le général Cook est détaché à Cadix.

Le général Murray se trouve à Alicante.

Disposition des armées anglaises et espagnoles, en mai 1813, sous les ordres de Wellington, commandant en chef:

seph a évacué Madrid. Nos armées du Portugal, du centre et du midi, quoique réunies, ne présentaient plus que cinquante mille baïonnettes; elles se sont repliées sur l'armée du nord, commandée par le général Clausel, et ensuite sur l'Ebre.

Wellington, prenant alors une marche plus décidée que de coutume, a continué de s'avancer, et dès ce moment nos revers n'ont plus eu de terme. Le 14 juin, l'armée française, commandée en chef par le roi Joseph, et sous lui par le maréchal Jourdan, a quitté la ligne de l'Èbre; elle s'est retirée dans les montagnes de Biscaye. Mais, ne voulant pas évacuer l'Espagne sans tenter un dernier effort, elle a reçu la bataille le 21, sous les murs de Vittoria, et notre retraite s'est changée en déroute.

Ainsi donc l'Espagne est à peu près perdue, et la vieille France est menacée sur la frontière des Pyrénées.

C'est un contre-temps bien fâcheux dans la situation politique où l'on va se trouver à Prague. L'empereur reçoit ces nouvelles le 30 juin; M. de Metternich, de retour en Bohème, ne peut manquer de les apprendre de la bouche même des Anglais qui l'entourent, et nous ne tarderons pas à reconnaître la fatale influence qu'elles vont avoir sur les suites de la négociation. Pour proportionner le remède au mal, Napoléon jette les yeux sur le maréchal duc de Dalmatie (Soult), et se décide à l'envoyer en Espagne, ne pouvant y aller lui-même. Le maréchal, qui, depuis la mort du général Duroc, remplit auprès de l'empereur les fonctions de major-général de la garde, remet aussitôt son service au comte de Lobau (général Mouton), vend tout son attirail, chevaux, équipages, fourgons, et court de Dresde aux Pyrénées. Le 12 juillet il est déjà rendu à son nouveau poste, et Wellington commence à reprendre sa tactique prudente et réservée.

Les nouvelles de l'intérieur de l'empire sont d'une régularité qui est la parfaite image de la marche de l'administration. La sécurité résiste sans efforts à l'événement de la Russie, aux derniers malheurs d'Espagne, et aux appels de la conscription, si multipliés depuis un an. Les fonds publics se soutiennent à 75 pour cent. Cependant, à la surface de cette terre en apparence si paisible, s'élèvent quelques vapeurs qui trahissent une fermentation souterraine. Des intrigues à Bordeaux, le voyage de M. de La Rochejaquelein en Poitou; ses excursions à Nantes, à Clisson, à la Durbellière; le coup de pistolet tiré à Tours sur le général Philippe de Ségur par des gardes d'honneur de l'ouest; l'affaire des

Tone II. 2. Edit.

garde-chasses qu'on essaie d'enrégimenter du côté de Caen et dans les environs du Mans; enfin la capture du sieur D\*\*\*. au moment où il descendait sur la côte avec ses instructions de Londres, sont l'indice grave d'une malveillance qui se prépare à profiter des événemens! En général, la France est toujours dévouée; mais elle est inquiète et désire la paix.

Le clergé a sans doute deviné les embarras qui assiégent l'empereur. Son opposition devient plus vive, et l'on remarque qu'elle éclate avec plus de violence chez les ecclésiastiques surtout qui doivent à Napoléon leur rang dans la nouvelle église; la petite guerre qui en résulte ne se poursuit qu'à l'écart, dans le coin obscur d'un concile, et reste presque inconnue du public. On ne l'entrevoit même à Dresde qu'à travers les brouillards politiques qui lui ôtent encore de son importance. L'arrestation de deux évêques , et la rentrée dans les dépôts d'une centaine de conscrits auxquels on retire le privilége du séminaire, sont des événemens d'un bien mince intérêt à côté de ceux qui commandent en ce moment l'attention de l'Europe. On n'en fait mention ici que parce qu'ils présentent un contraste avec la donceur habituelle du gouver-

Les évêques de Gand et de Tournay.

nement, et que l'empereur lui-même considère cette mesure comme une des plus sévères que la raison d'état ait pu lui arracher. Mais s'il gémit de punir des prêtres turbulens, il s'en console en redoublant d'égards et de témoignages de considération pour les prélats dont la noble conduite honore l'Église. Il en donne une preuve éclatante à l'occasion de la mort de l'évêque de Nantes.

En Italie, on est préparé, par le retour du vice-roi, à la rupture dont l'Autriche nous menace. Le prince Eugène parcourt en ce moment la ligne des frontières. Il forme trois corps d'armée entre la Piave et l'Adige. Des généraux justement renommés lui serviront de lieutenans; les Italiens se rangent avec joie sous les ordres du

<sup>\* «</sup> Son Exc. le ministre des cultes ayant transmis à sa majesté le vœu que le conseil municipal de la ville de

<sup>»</sup> Nantes a formé de voir ériger dans la cathédrale un

<sup>»</sup> monument à M. Duvoisin, sa majesté a considéré que

<sup>»</sup> l'évêque de Nantes était le prêtre le plus éclairé de l'em-

<sup>»</sup> pire ; que, docteur le plus distingué en Sorbonne, il peut

<sup>»</sup> être mis à côté des évêques qui ont le plus honoré l'é-

<sup>»</sup> glise gallicane; que personne n'était plus pénétre du

<sup>»</sup> véritable esprit de l'Évangile; que personne ne sa-

<sup>»</sup> vait mieux respecter les droits des souverains, et dis-

<sup>»</sup> tinguer ceux de l'église d'avec les abus de la conr de

<sup>»</sup> Rome, qui ont causé tant de déchiremens dans les siè-

général Pino; les soldats français saluent avec confiance le général Grenier.

A Munich, on se dispose à porter l'armée bavaroise à quarante mille hommes, et le roi réunit un camp de vingt-cinq mille hommes sous ses yeux à Nymphembourg. C'est le général de Wrède qui est désigné pour commandant en chef.

A Stuttgard, mêmes efforts, mais plus d'intimité. Ici c'est le roi de Wurtemberg lui-même qui est le correspondant de Napoléon. Un chiffre particulier couvre entre ces deux souverains le secret de leurs communications directes. Les renseignemens les plus importans arrivent par cette voie. L'empereur Napoléon y trouve de nouveaux avis sur les intrigues de l'Autriche, sur les séductions dont l'armée bavaroise est l'objet, et sur les intelligences que le Tungen-

<sup>»</sup> cles d'ignorance; que si tous les théologiens, si tous » les évêques avaient aussi bien connu l'esprit de la reli-

<sup>»</sup> gion et avaient en autant de lumières et de bonne fei,

<sup>»</sup> Luther, Calvin, Henri VIII n'auraient pas fait secte,

<sup>»</sup> et le monde entier serait catholique;

<sup>»</sup> Sa majesté a daigné en conséquence faire connaître,

<sup>»</sup> par sa dépêche à S. Exc. le ministre des cultes, son in-

<sup>\*</sup> tention, qu'il soit élevé dans la cathédrale de Nantes,

<sup>»</sup> aux frais de son tresor impérial, un monument à la mé-» moire de ce digne prélat. »

**6**g

## DE MIL HUIT CENT TREIZE.

bund procure à la coalition dans les états majors, et jusque dans les cabinets de la confédération du Rhin <sup>1</sup>.

Les nouvelles qu'on reçoit de Prague viennent encore ajouter aux inquiétudes que la conduite de l'Autriche augmente de jour en jour.



z Les négociations de l'Autriche avec les cabinets allemands de la confédération étaient devenues plus actives pendant l'armistice, (Guicciardi, pag. 132.)

## CHAPITRE VII.

difficultés qui précèdent la réunion du congrès de prague. — l'empereur s'attend a la guerre. — voyage a mayence.

A peine M. de Metternich était-il de retour à Prague, qu'il a fait prévenir que le congrès était retardé. Les plénipotentiaires russe et prussien ne pouvaient, disait-il, arriver avant le 8. La réunion avait ensuite été rémise au 12, et de nouveaux délais étaient survenus.

Des difficultés d'un autre genre se sont élevées en même temps du côté de Newmarck. Les généraux alliés, commissaires pour l'armistice, n'ont pas reçu d'instructions pour reconnaître la prolongation que M. de Metternich vient de stipuler à Dresde. Au contraire, le général en chef Barclay a fait connaître que son désir personnel serait qu'il n'y eût pas de prolongation.

Ainsi, l'exécution de la convention de Dresde a débuté par des retards et des malentendus qui pourraient accuser l'exactitude de M. de Metternich.

Le choix que les alliés ont fait de leurs plénipotentiaires n'est pas d'un augure plus favorable pour l'issue du congrès. Tandis que Napoléon, cherchant à multiplier les preuves de la franchise, et même de la solennité qu'il met à traiter de la paix, nomme pour le représenter son grand-écuyer le duc de Vicence, et son ambassadeur à Vienne le comte de Narbonne 1, personnages connus de toute l'Europe par les hautes missions qu'ils ont remplies et par le rang qu'ils occupent à la cour de France; la Prusse et la Russie semblent s'être accordées pour n'envoyer au congrès que des hommes jusqu'à ce jour étrangers aux grandes affaires du continent. M. de Humboldt, plénipotentiaire de la Prusse, a du moins pour lui un nom honoré

Par décret du 12 juillet, le duc de Vicence et le comte de Narbonne sont nommés plénipotentiaires pour traiter de la paix.

Le sieur Gérard de Rayneval, chef de division adjoint au ministère des relations extérieures; le sieur Lajard, premier secrétaire de légation à Varsovie; et le sieur de Cabres, auditeur au conseil d'état, sont nommés secrétaires de la légation française, à Prague.

Les anditeurs au consell d'état, Broglie et Montigny, sont attachés à la légation.

dans les sciences; mais M. d'Anstett, plépipoten-· tiaire de la Russie, qui n'a été employé jamais que dans des missions secrètes, et comme un agent de guerre très-actif ', a le tort de se présenter pour traiter contre son pays natal; Francais, né en Alsace, il se trouve en désobéisance formelle avec nos lois?. Certes, un pareil choix ne promet pas de grands égards, et n'annonce pas un désir bien vif de conciliation. Aussi le prémier mouvement de Napoléon est-il de s'en offenser; il retient auprès de lui le duc de Vicence, et ne laisse partir que M. de Narbonne, qui retourne à son poste d'ambassadeur; il est même tenté de prendre exemple sur la Russie, et de n'envoyer au congrès qu'un plénipotentiaire de troisième ordre.... En attendant qu'il ait pris un

En 1805, M. d'Anstett avait été le principal agent de l'Angleterre pour porter l'Autriche à la guerre. Nous avons vu le même M. d'Anstett arriver, en janvier dernier, au quartier-général du prince Schwartzenberg, sur la Vistule, et le décider à remettre aux Russes le duché de Varsovie. Ensin, M. d'Anstett est le plénipotentiaire qui vient de signer, à Reichenbach, la nouvelle convention de guerre entre la Russie et l'Angleterre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Décret du 26 août 1811, art. 20: Les Français au service d'une puissance étrangère ne pourront servir comme ministres plénipotentiaires dans aucun traité où nos intérêts pourraient être débattus.

parti définitif, les difficultés qui se sont élevées à Newmarck, au sujet de l'armistice, servent de prétexte pour suspendre le départ du duc de Vioence.

Cependant ce malentendu de Newmarck, après avoir subi incidens sur incidens, et s'être prolongé une partie du mois de juillet, finit par s'expliquer. La Prusse et la Russie font valoir la continuation de l'armistice comme une concession à laquelle leur condescendance pour l'empereur d'Autriche les entraîne au détriment de leur intérêt militaire. Encore ne commence-t-on à tenir ce langage que le 11 juillet, et ne signe-t-on que le 26. C'est cette dernière date que porte la convention de Newmarck, qui prolonge l'armistice jusqu'au 10 août.

Il ne reste donc que quinze jours pour commencer et finir la négociation.

Au milieu des difficultés de tout genre, dont la chancellerie autrichienne est la source, on ne peut se dissimuler qu'un délai si resserré ne soit insuffisant pour achever le grand œuvre de la paix. Les hostilités recommenceront avant qu'on puisse arriver à aucune conclusion. L'empereur en prend son parti, et ne pense plus à négocier qu'en se battant. Il espère que le sort des combats lui amènera de nouvelles chances qui corrigeront l'influence défavorable sous la-

quelle nous négocions aujourd'hui. Il est en effet certain que les derniers événemens d'Espagne ont donné à la politique anglaise une hauteur qui la rend moins conciliante que jamais; qu'ils ont fait pencher plus encore la balance de l'Autriche du côté des alliés, et qu'enfin la partialité de la puissance médiatrice ne fait qu'ajouter à l'ardeur guerrière des Prussiens et des Russes. Comment, au milieu de tant de circonstances devenues contraires, amener une négociation à des termes honerables? Ne vaut-il pas mieux chercher dans la guerre de nouveaux succès qui puissent contre-balancer tout ce qui est survenu contre nous?

« Parce que je n'aurai pas fait la paix, on dira » que je n'ai pas voulu la faire; je le prévois, » et je lis déjà ce reproche sur vos figures (ré-» pond Napoléon à ceux qui le pressent de se » soumettre à tout plutôt que de recourir en-» core aux armes <sup>1</sup>). La paix que je ne veux

<sup>&#</sup>x27; Voici ce que Napoléon disait à Sainte-Hélène, en se rappelant cette époque de son séjour à Dresde : « Quelles » n'étaient pas mes tribulations de me trouver tout seul à

<sup>»</sup> juger l'imminence du danger et à y pourvoir! de me

<sup>»</sup> voir placé entre les coalisés qui menaçaient notre exi-

<sup>»</sup> stence... et les harrassemens de tous les miens, de mes

<sup>»</sup> ministres même qui me poussaient à me jeter dans leurs

» pas faire, c'est celle que mes ennemis veulent me dicter. Sont-ils donc plus pacifiques que n moi? ne refusent-ils pas de leur côté la paix que je leur propose? Ce que mes, ennemis » appellent la paix générale, c'est ma des-» truction. Ce que j'appelle la paix, c'est seun lement le . désarmement de mes ennemis : » ne suis-je pas plus modéré qu'eux? Cette » accusation d'être passionné pour la guerre » est absurde à mon égard; mais tôt ou tard » l'opinion en fera justice; on reconnaîtra que » j'avais plus d'intérêt qu'un autre à faire la paix, " que je le savais, et que si je ne l'ai pas faite, » c'est qu'apparemment je ne l'ai pas pu..... " Il ne fant pas me juger aur le refus que j'op-» pose à leurs premières demandes. Ne sait-on » pas que toute puissance qui entre en négocian tion veut d'abord tout ce qu'elle croit pou-» voir obtenir. C'est dans la nature des choses. " Mais la transaction arrive ensuite à son terme.

<sup>»</sup> bras ! Et j'étais obligé de faire bonne contenance dans
» une si gauche posture! de répondre fièrement aux uns
» et de rembarrer les autres, qui entretenaient la mau» vaise pente de l'opinion au lieu de l'éclairer, et laissaient
» le cri public me demander la paix, lorsque le seul
» moyen de l'obtenir était de me pousser ostensiblement
» à la guerre. » (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par
le comte de Las Gases; t. v., p. 57.)

» Ou le vainqueur l'emporte, ou le vaincu ré-» siste, ou les deux parties se concilient. Je » l'avoluerai, j'ai cru que la position ou nous » trouvait l'armistice était favorable pour une » conciliation. Nous nous balancions dans un » équilibre de succès et de revers ; une grande » transaction pouvait en résulter entre le » nord et le midi.... Je puis beaucoup céder; » je ne craindrais pas de m'affaibhr pour une » paix générale. Mais il n'en est pas de même » pour une paix qui ne serait que continentale. » Dans ce cas, la paix n'est jamais qu'une trêve » pendant laquelle l'Angleterre ne manque pas » de renouer les coalitions. Rien n'étant fini » alors, je dois prévoir de nouvelles attaques et » chercher à conserver le plus de puissance qu'il » m'est possible; je veux du moins ne céder que » ce qu'il faut et pas plus qu'il ne faut. Voilà toute " mapolitique. Mais vous voyez comme l'Autriche » se plaît à élever les prétentions de nos ennemis, » en se rangeant de leur côté!.... Revenez donc » de votre erreur, et que les belles paroles de » Metternich cessent de vous faire illusion!» La plaie que l'Autriche a faite au cœur de Napoléon se montre alors toute entière :

" Certainement, continue-t-il, j'aurai tou-» jours une grande confiance dans l'affection per-» sonnelle de mon beau-père. Mais je dois con-

» naître la politique de son cabinet; j'en fais » en ce moment une assez rude épreuve! Cette » politique ne change pas. Les alliances, les ma-· riages peuvent suspendre sa marche, mais ne la » détournent jamais. L'Autriche ne renonce point » à ce qu'elle est forcée de céder. Tant qu'elle est » la plus faible, la paix dans laquelle elle se ré-» fugie n'est qu'une trêve; en la signant, elle mé-» dite une guerre nouvelle.... Observez-la depuis » vingt ans: après nous avoir combattus pendant » cinq campagnes acharnées, elle ne se résout à » suspendre les hostilités à Léoben que parce qu'il » n'y a plus d'autre moyen de nous empêcher d'en-» trer dans Vienne. Un an après, elle apprend mon » départ et celui de mon armée pour l'Égypte; aus-» sitôt elle récommence la guerre; et si, en 1801, » elle signe la paix de Lunéville, c'est que les vain-, queurs de Hohenlinden menacent de nouveau » sa capitale. En 1805, elle croit nous surprendre » au milieu de nos projets de descente en Angle-» terre; elle reparait sous les armes; mais cette » fois elle perd Vienne et la bataille d'Austerlitz; » il faut bien encore se soumettre. Trois ans sont " à peine écoulés, qu'elle oublie les leçons pré-» cédentes. En 1809, elle nous voit engagés au » fond de l'Espagne, et elle nous attaque avec » une nouvelle confiance. Ce n'est qu'après avoir » perdu Vienne et la bataille de Wagram qu'elle

» consent à la paix . Aujourd'hui elle croit avoir » des chances plus favorables que jamais, et » vous la voyez qui se déclare encore. En un » mot, l'Autriche ne sait rien oublier; elle sera » notre ennemie, non-seulement tant qu'elle » aura des pertes à réparer, mais encore tant » que la puissance de la France pourra lui faire » craindre de nouveaux affronts. Cet instinct de » jalousie est plus fort que tous les intérêts, » que toutes les affections; jugez-en par l'inu- » tilité de mes efforts 2.

» Le système de nos ennemis n'a-t-il pas été
» constamment hostile? Quand nous ont-ils ja» mais accordé la paix? Constamment il nous a
» fallu la conquérir; eh bien! il faut la conquérir

Depuis le traité de Presbourg, l'Autriche humiliée n'a cessé d'épier le moment favorable de s'en affranchir..... Elle a imaginé de fausses craintes et imprimé d'artificieuses défiances; elle a armé toutes les haînes et toutes les passions avant d'armer tous les bras, et, oubliant la générosité de notre empereur qui lui a permis de régner, elle a rompu sans ombre de prétexte les traités les plus solennels, et violé sans manifeste les territoires alliés de la France. (Étienne-Antoine de Boulogne, évêque de Troyes, Mandement du 10 mai 1809.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous trouvons à cet égard un aveu précieux de l'empereur d'Autriche lui-même dans les pièces historiques de 1814. S. M., recevant à son audience le sénat de France,

» encore! Croyez-moi, celui qui a toujours dicté
» la paix ne peut pas à son tour la subir impu» nément !! »

L'empereur a cependant cessé de s'opposer au départ du duc de Vicence pour Prague. Plus la guerre paraît imminente, moins il veut que ses ressentimens personnels puissent contribuer à la provoquer. Sa politique, toute franche et toute militaire, ne craint pas de s'expliquer. « La Rus-» sie, dit-il, a droit à une paix avantageuse; » elle l'aura achetée par la dévastation de ses pro-

n'a-t-elle pas cru devoir parler de la constance qu'elle avait mise à combattre pendant vingt ans les principes qui vensient de désoler le monde? Il est remarquable que le sénat s'est refusé à insérer une telle phrase dans son procès-verbal (Voir Beauchamp, tom 11, pag. 511; et Lambretch, pag. 6, 1815.)

'Si j'abandonne l'Allemagne, l'Autriche combattra avec plus d'ardeur jusqu'à ce qu'elle obtienne l'Italie; si je lui cède l'Italie, l'Autriche s'empressera, pour se la garantir, de me chasser de l'Allemagne. Ainsi une première concession faite par moi ne sera dans leurs mains qu'un moyen de s'en faire accorder de nouvelles.

La première pierre de l'édifice déplacés entraînerait l'écroulement de tout le reste. Je serais poussé de concessions en concessions jusqu'au château des Tuileries, d'où les Français, indignés de ma faiblesse, me chasseraient sans doute. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las Cases; tom. vi, pag. 67.)

» vinces, par la perte de sa capitale et par deux.
» années de guerre. L'Autriche, au contraire,
» n'a rien mérité. Dans la situation actuelle des
» affaires, je n'ai pas d'éloignement pour une
» paix qui soit glorieuse à la Russie; mais j'é» prouverais une véritable répugnance à voir
» l'Autriche, pour prix du crime qu'elle commet
» en violant notre alliance, recueillir le fruit et
» les honneurs de la pacification de l'Europe. »
Ces paroles échappent à l'empereur dans les instructions qu'il dicte pour le duc de Vicence.

En même temps qu'il travaille à ce sujet avec le duc de Bassano, il arrête ses dernières dispositions pour la campagne qui est au moment de se rouvrir.

Quatre corps d'armée seront opposés à la Bohème. Ce sont le premier corps commandé par le général Vandamme, qui était à Hambourg, et qui remonte en ce moment le cours de l'Elbe; le quatorzième, de nouvelle création, qui sera sous les ordres du maréchal Gouvion-Saint-Cyr; le huitième, que le prince Poniatowski vient d'amener du fond de la Gallicie à Zittau, et le troisième corps de cavalerie, que le duc de Padoue (général Arrighi) organise à Leipsick.

On envoie au vice-roi l'ordre de se tenir prêt sur la frontière italienne. Il attaquera les états héréditaires au cœur. L'armée bavaroise, le neuvième corps du duc de Castiglione (maréchal Augereau), et le corps de cavalerie du général Milhaud seconderont son entreprise. Il cherchera à pénétrer jusqu'à Vienne.

Autantila guerre doit être active en Allemagne, autant les généraux de l'armée d'Espagne devront mettre de lenteur et de prudence dans leurs opérations. Le maréchal Suchet a pour instructions d'évacuer Valence, de faire sauter les fortifications des places de guerre pour en rallier les garnisons, et de se concentrer sur la Catalogne. Le maréchal Soult se bornera à défendre pied à pied le passage des Pyrénées.

L'empereur s'attend à voir la politique anglaise redoubler d'efforts pour introduire les armées espagnoles en France. Il vient de faire un appel aux départemens du midi. Ce que les habitans du nord ont fait en 1809, quand l'empereur était au loin sur le Danube, les habitans du midi vont le faire aujourd'hui que l'empereur est sur l'Elbe. Ils repousseront l'invasion anglo-espagnole comme leurs frères ont repoussé l'invasion anglaise sur l'Escaut; un renfort extraordinaire de 30,000 hommes leur est demandé pour les maréchaux Soult et Suchet.

Quant aux garnisons des places assiégées sur l'Oder et sur la Vistule, l'empereur les fait prévenir de la reprise prochaine des hostilités. Il leur recommande de ne pas désespérer d'être

secourues, et de tenir jusqu'à la dernière extrémité.

Napoléon visite lui-même les places de l'Elbe; il se rend successivement à Torgau, à Wittenberg, à Magdebourg. A Torgau, il passe en revue une nouvelle division d'infanterie que le roi de Saxe va faire entrer en ligne sous les ordres du général Lestock. A Magdebourg, il rencontre l'armée du général Vandamme qui défile devant lui sur les glacis de la place; il revient par Leipsick, où il trouve le corps de cavalérie du duc de Padoue. Cinq jours ont suffi à cette excursion.

De retour à Dresde, il en commence une autre; il va reconnaître dans la Basse-Lusace les positions de Luckau et de Luben, parcourt les cantonnemens du maréchal Oudinot, revient par Hoyerswerda, et rentre à Dresde dans la nuit du 21 au 22. Enfin, le 25 juillet il part pour Mayence, où il a donné rendez-vous à l'impératrice Marie-Louise.

La guerre devient chaque jour plus certaine. Aux conférences de Reichenbach ont succédé celles de Trachenberg. Les bulletins qu'on reçoit du quartier-général des alliés sont positifs '.

Le ministre des relations extérieures avait des agens secrets au quartier-général des alliés ; au moment où le comte de Metternich était à Dresde, M. de Bassano avait déjà informé

Depuis le 9 juillet l'Autriche négocie la guerre, en attendant le congrès dont elle a promis de donner la représentation à Prague. Une rude épreuve est donc réservée au cœur de Marie-Louise. L'empereur veut passer quelques instans avec elle. Les circonstances peuvent devenir difficiles; elle a besoin de nouvelles instructions. Napoléon lui porte des consolations et des conseils, il lui fait connaître le secret de sa position. « Associée, dans cette courte entrevue, aux » pensées les plus intimes de son époux, elle en-» trevoit alors de quels sentimens il serait agité » sur un trône flétri et sous une couronne sans » gloire '. » Cependant la confiance de cette princesse dans la tendre affection de son père reste mébranlable. Elle s'efforce en vain de la faire

l'empereur de la convention de Reichenbach; avant le départ pour Mayence, il avait eu le secret des négociations de Trachenberg. Il devenait difficile de douter des intentions de l'Autriche, et du résultat du prétendu congrès de Prague qui était terminé avant d'être commencé \*. (Voir l'ouvrage de M. de Monvéran, sur l'Angleterre, tom. vi, pag. 275.)

Discours de Marie-Louise au sénat.

<sup>\*</sup>C'est à Trachenberg, en présence des plénipotentiaires anglais et autrichieus, que l'on sa donnait randes-vous dans le camp de l'ennemi. Les conferences de Trachenberg commencèrent le 9 juillet. (Voir l'ouvrage de M. de Monvéran, sur l'Angleterre, tom. V1, pag. 259.)

partager à l'empereur ; elle lui arrache du moins la promesse de tenter une démarche directe auprès de l'empereur d'Autriche.

Napoléon reçoit à Mayence la visite du prince primat; il travaille avec le comte Beugnot sur les affaires du grand-duché de Berg, et suit, avec le maréchal Kellermann, tous les détails relatifs aux mouvemens des troupes sur les ponts du Rhin.

Après avoir passé six jours auprès de l'impératrice, il quitte Mayence le 3 août; et, dès le lendemain, est de retour à Dresde.

C'est une époque de voyages pour les têtes couronnées. Tandis que l'empereur Napoléon se transporte à Mayence, et que le prince primat vient l'y trouver, l'empereur d'Autriche fait une tournée en Bohème, le roi de Prusse va revoir un moment son palais de Charlottembourg, et donner quelques ordres à sa capitale. Le roi de Bavière se rend aux eaux de Bade pour échapper aux intrigues qui commencent à l'assiéger dans Munich; et le roi de Naples, Murat, meilleur guerrier que politique, plus attaché à l'empereur comme frère d'armes que comme allié, accourt du fond de l'Italie dans l'espoir de donner encore quelques coups de sabre sous les yeux de son ancien général.

Mais le congrès a dû s'ouvrir à Prague, et commande désormais toute notre attention.

## CHAPITRE VIII.

OUVERTURE ET RUPTURE DU CONGRÈS DE PRAGUE. — L'AUTRICHE SE DÉCLARE CONTRE NOUS.

L'empereur d'Autriche tenait sa cour dans une campagne voisine de Prague, au château de Brandeitz. On remarquait auprès de lui le grandchambellan, comte de Urbna; le grand-écuyer, comte de Trautsmandoff, et l'aide de camp feldmaréchal-lieutenant Ducka.

Depuis le 12 juillet, M. de Metternich était établi à Prague avec sa chancellerie. Il y avait retenu notre ambassadeur, M. de Narbonne, qui avait préféré se rendre à Brandeitz auprès de l'empereur d'Autriche. Depuis la même époque, MM. de Humboldt et d'Anstett, plénipotentiaires des alliés, se trouvaient à Prague. Outre les plénipotentiaires, un grand nombre d'étrangers de distinction s'étaient réunis dans cette ville, parmi lesquels M. d'Alopeus, ministre de Russie, et plusieurs voyageurs anglais.

Quoique M. de Narbonne fût investi du pouvoir de négocier isolément, on avait éludé d'ouvrir la négociation avec lui seul. M. le duc de Vicence était arrivé à Prague dans les derniers jours de juillet. Tout prétexte de retard ayant cessé, M. de Metternich avait alors commencé les premières communications officielles.

L'empereur, arrivant de Mayence, est à peine descendu de voiture qu'il fait appeler M. de Bassano. « Nous voici au 5 août; la trêve n'a » plus que dix jours à courir, qu'a-t-on fait à » Prague?» Telles sont les premières paroles qu'il adresse à son ministre.

Il apprend que ses plénipotentiaires n'ont pas même pu voir les plénipotentiaires russes et prussiens, et qu'ils en sont encore à réclamer l'échange des pouvoirs.

La première note de M. de Metternich est du ag juillet. Le médiateur, débutant par mettre de côté tout ce qui a été dit à Dresde sur la forme de la négociation, a fait la proposition formelle d'adopter la marche suivie au congrès de Teschen, où chaque puissance belligérante prenait pour intermédiaire la puissance médiatrice, et lui remettait par écrit ce qu'elle voulait communiquer ou répondre à la partie adverse. Les alliés ont adopté cette forme avec empressement; mais nos plénipotentiaires ont montré la plus grande

répugnance pour ce mode de négocier sans se voir, sans se parler ni s'entendre.

Des conférences ont eu lieu avec M. de Metternich le 30 juillet et le 1<sup>er</sup>. août. Le temps s'est perdu à faire un vain étalage d'érudition diplomatique. Du côté des alliés, on a invoqué toutes les traditions du congrès de Teschen, de notre côté, on s'est fatigué à répondre par tous les exemples contraires qu'on a pu tirer des cartons de Munster, de Nimègue, de Ryswick et d'Aix-la-Chapelle. Nos plénipotentiaires, ne pout vant rien obtenir, ont fini par en référer à leur cour.

Ainsi la question de forme a suffi pour arrêter des les premiers pas la marche du congrès.

L'empereur trouve dans la correspondance particulière de M. le duc de Vioence des apercus moins décourageans: M. de Metternich a conservé des manières amicales. Il assure toujours que l'Autriche veut la paix; il en donne pour preuve le délai ménagé par elle jusqu'au 10 août. Aussi notre plénipotentiaire pense-t-il qu'on ne doit pas hésiter à prendre ce délai à la lettre, pour ne pas mettre l'Autriche malgré elle dans une position ennemie. Il espère qu'en se hâtant de satisfaire cette puissance dans les formes aussi-bien que dans le fond, dans sa vanité comme dans son intérêt, on pourra désarmer la coalition.

L'empereur ne pense pas de même; il a les yeux fixés sur ce qui se passe à Trachenberg. L'Autriche y est déjà engagée de fait; ses conventions avec nos ennemis sont signées; le contingent qu'elle mettra sous les armes est réglé; le plan pour la campagne prochaine est arrêté; le généralissime de la nouvelle coalition est même désigné, et c'est un Autrichien : c'est le prince de Schwartzenberg. Dans un tel état de choses, le délai du dix n'est plus que le terme fixé par l'Autriche elle-même pour se déclarer contre nous. Peut-être ce délai a-t-il été nécessaire pour ménager les hésitations personnelles de l'empereur d'Autriche, et l'entraîner insensiblement. On lui aura présenté sans doute tous ces préparatifs d'alliance comme provisoires, et n'engageant encore à rien. Mais les arrangemens sérieux n'en sont pas moins pris. La partie n'en est pas moins liée, et les préparatifs dépassent toutes les limites du provisoire. L'état de guerre ne peut manquer de s'ensuivre. « Déjà les cercles n de la Moravie fournissent des vivres aux ar-» mées russes et prussiennes; déjà des fusils au-» trichiens viennent d'être envoyés comme mar-» chandises pour armer la landwer de la Silésie 1. » L'empereur d'Autriche, en arrivant au dénoû-

<sup>1</sup> Correspondance du duc de Vicence.

ment, ne pourra plus se dégager des liens nouveaux qui se resserrent chaque jour autour de lui, et il faudra bien qu'il franchisse, bon gré, mal gré, le pas devenu inévitable.

C'est sous ce point de vue que l'empereur considère la conduite du cabinet autrichien. Son attention s'arrête cependant sur un discours assez
remarquable de M. de Metternich. « Je prévois
» bien des lenteurs ( a dit ce ministre au duc
» de Vicence dès leur première entrevue); nous
» ne connaîtrons peut-être que le 10 la pensée
» de l'empereur Napoléon. Cette pensée sera la
» guerre ou la paix, et j'espère que le génie de
» l'empereur trouvera encore au dernier moment
» le moyen de concilier tout. » L'empereur entrevoit ici une indication de ce qui lui reste à faire.

Nos plénipotentiaires, demeurés jusqu'à ce jour sans rapports personnels avec ceux des ennemis, n'ont pu parvenir à obtenir des données sur les sacrifices qu'on exige de nous pour la paix; la négociation officielle ne nous promettant aucune lumière sur ce problème, le plus important peut-être que des négociateurs aient à résoudre, l'empereur se décide à essayer la voie des communications confidentielles; le gendre va s'adresser à son beau-père; il a promis cette démarche directe à l'impératrice, et le moment est venu de lui tenir parole: L'empereur charge

le duc de Vicence d'aller trouver M. de Metternich: « Demandez franchement, lui écrit-il, comment » l'Autriche entend que la paix peut se faire: c'est » le mot de l'Autriche qu'il nous faut. Aussitôt » que je le saurai, je verrai à prendre mon parti. »

Voilà donc une véritable négociation qui s'engage. Les discussions d'où dépend l'ouverture du congrès ne continuent pas moins leur marche. Quelque peu d'intérêt qu'elles offrent, nous devons les suivre.

Nos plénipotentiaires ont reçu de Dresde l'autorisation d'admettre la voie des négociations écrites. En y consentant ils se bornent à demander qu'on ne donne pas une exclusion trop absolue au mode des conférences, afin de conserver le moyen de s'entendre quelquesois de vive voix.

Cette difficulté écartée, d'autres surviennent. Ge ne sont plus des questions de forme, ce sont des récriminations et des reproches.

Les plénipotentiaires français ont dit dans une de leurs notes que la Russie n'a pas ouvert la négociation dans le but de la paix, mais dans la vue de compromettre l'Autriche avec la France. M. d'Anstett affecte d'y voir une insulte, et se montre choqué de cette assertion. Ce que la Rusie a pu faire à cet égard était de bonne guerre; le remarquer ne pouvait être une insulte. Quoi qu'il en soit, le ministre prussien se

plaint comme le ministre russe, et le ministre médiateur se met ouvertement de leur côté.

Le ministre médiateur élève ensuite une autre querelle.

Les plénipotentiaires français ayant rappelé ce qui a été dit dans les conférences de Dresde, le ministre autrichien juge à propos de protester formellement contre l'existence de toute autre espèce d'engagement que la convention du 30 juin.

Tandis que la négociation officielle se traîne ainsi d'écueil en écueil, l'armistice court à son terme. Le 10 août, les alliés doivent dénoncer la trêve, et le 15 la dernière heure de l'armistice sonnera. Cependant le 15 août est la fête de Napoléon, et l'on s'est long-temps flatté que ce serait aussi la fête de la paix. Des réjouissances, des spectacles, des réunions, des bals devaient célébrer cette journée; la ville de Dresde, la cour de Saxe et l'armée ont rivalisé de zèle dans-leurs préparatifs. Mais il faut céder le 15 août à la guerre qui le réclame. La fête est avancée de cinq jours : on la célèbre le 10. C'est l'occasion d'une grande revue<sup>1</sup>. L'armée prélude ainsi par des jeux militaires

<sup>&#</sup>x27; Il faut avouer que la garde offrait un coup d'œil magnifique. Il y avait à peu près quinze mille hommes. (Voir

aux nouveaux travaux qui l'attendent. Le roi de Saxe, ses frères, ses neveux entourent l'empereur de tous les témoignages de leur amitié. Après la revue, les troupes françaises et saxonnes se dispersent dans les temples, qui retentissent des chants du *Te Deum*. Aux cérémonies succèdent les banquets, et la fête se prolonge bien avant dans la nuit <sup>1</sup>.

Les lendemain matin Dresde a changé d'aspect. Les tambours battent le rappel, les voitures de poste reprennent la route de Mayence, les fourgons vont rejoindre les quartiers-généraux, nos jeunes officiers sont à cheval, chacun a repris ses habits de guerre; le luxe militaire s'est renfermé dans les porte-manteaux; on ne voit plus briller que la lance du cavalier et la baïonnette du fantassin. Les troupes défilent, les camps se vident, et cette foule qui encombrait Dresde est bientôt écoulée.

L'empereur lui-même a donné le signal du départ; ses chevaux sont allés l'attendre aux

l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, pag. 230.) Napoléon passa la revue au galop suivi du roi de Saxe, et de toute la famille royale saxonne. (*Ibid.*)

<sup>&#</sup>x27; Sa gloire est notre triomphe, disait l'armée saxonne dans le transparent illuminé à la porte de son ministre de la guerre, le général Gersdorff.

avant-postes. Cependant, au moment de tirer encore une fois l'épée, il poursuit ses derniers efforts pour arriver à une réconciliation générale.

Le mot de l'Autriche avait enfin été prononcé (le 7 août). M. de Metternich avait demandé

- « La dissolution du duché de Varsovie, qui serait partagé entre la Russie, l'Autriche et la Prusse (Dantzick à la Prusse;)
- » Le rétablissement des villes de Hambourg, de Lubeck, etc., dans leur indépendance;
- » La reconstruction de la Prusse, avec une frontière sur l'Elbe;
- » La cession à l'Autriche de toutes les provinces illyriennes, y compris Trieste;
- » Et la garantie réciproque que l'état des puissances, grandes et petites, tel qu'il se trouverait fixé par la paix, ne pourrait plus être changé ni altéré que d'un commun accord!. »

La question de l'indépendance de la Hollande et de l'Espagne avait également été posée. Mais

Au moment même où ces bases étaient posées, M. de Metternich annonçait au duc de Vicence que le général Moreau venait d'arriver au quartier-général du prince de Suède; il le priait d'en prévenir l'empereur, ajoutant que, quand même nous deviendrions ennemis, l'empereur d'Autriche n'approuverait jamais les menées de Moreau, ni aucune espèce de tentative de bouleversement...

on n'avait pas paru éloigné de l'ajourner à la paix générale.

Napoléon avait passé la journée du 9 à délibérer, et s'était décidé à donner une première réponse à peu près en ces termes:

- « Il n'y aura plus de duché de Varsovie: soit; mais Dantzick sera ville libre. Ses fortifications seront démolies, et le roi de Saxe sera indemnisé par la cession des territoires de la Silésie et de la Bohème, qui sont enclavés dans la Saxe;
- » Les provinces illyriennes seront cédées à l'Autriche; on consent même à abandonner le port de Fiume; mais Trieste ne sera pas compris dans la cession;
- » La confédération germanique s'étendra jusqu'à l'Oder;
- » Enfin, l'intégrité du territoire danois sera garantie. »

Le ministre des relations extérieures avait fait partir cette réponse pour Prague; l'auditeur, M. de Maussion, en était porteur. Napoléon avait en outre fait appeler M. de Bubna, lui avait communiqué le contenu de la dépêche et l'avait chargé de le transmettre directement, de son côté, à l'empereur d'Autriche. Ces doubles messages de M. de Bassano et de M. de Bubna devaient être arrivés à Prague dans la nuit du 10 au 11, bien à temps sans doute pour prévenir

les hostilités. En effet, si le dix était le terme de la médiation de l'Autriche, ce n'était pas celui de la négociation. Les premiers coups de canon ne pouvant être tirés que le 17, on avait au moins jusqu'au seize pour s'entendre. M. de Vicence en avait fait l'observation à M. de Metternich dans leur dernière entrevue (le 8), et M. de Metternich n'avait rien répliqué à cette observation.

La journée du 11 se passe à attendre l'effet des concessions qu'on vient d'offrir; mais on ne tarde pas à apprendre que le congrès est dissous. Dans la matinée du 11, les plénipotentiaires alliés l'ont déclaré. Dans la même journée, l'Autriche a publié que de l'alliance de la France elle était passée dans celle de nos ennemis. Enfin, dans la nuit du 10 au 11, des feux rapides, brandons de guerre d'une nouvelle espèce, avaient été allumés sur toutes les hauteurs de la route de

La convention signée à Newmarck, en établissant un terme avant lequel il n'est pas permis de dénoncer l'armistice, n'en fait nullement une obligation, et n'annonce d'ailleurs en aucune manière que, ce terme arrivé, la négociation doive cesser. Le médiateur ne regarde-t-il pas comme le plus saint des devoirs de concourir à faire rejeter une interprétation qui détruirait l'espoir d'un rapprochement que les soussignés hâtent de tous leurs vœux et de tous leurs efforts? (Note des plénipotentiaires français du 10 août 1813.)

Prague à Trachenberg, pour donner aux troupes russes et prussiennes le signal convenu qui les appelle en Bohème.

Cependant les lettres de Prague, qui contiennent ces nouvelles, laissent encore une lueur d'espérance.

Si le congrès est dissous, la négociation particulière avec le duc de Vicence, n'est .pas rompue,

Le 11, au milieu même du premier trouble inséparable de cette grande rupture, M. de Vicence a vu M. de Metternich, qui avait reçu de son côté la communication venue par la voie de . M. de Bubna. M. de Metternich trouve que ce n'est pas assez de céder Fiume avec l'Illyrie; il persiste à réclamer la cession de Trieste. Quant à la ligne de l'Oder que nous demandons pour la confédération, il considère cette prétention comme insoutenable au moment où toutes les puissances alliées sont d'accord pour reconstituer la puissance de la Prusse; il demande formellement l'indépendance de la confédération germanique et de la Suisse. Au surplus, il déclare que l'empereur d'Autriche se charge de communiquer la proposition de la France à l'empereur de Russie, qui doit arriver le 14 à Brandeitz.

Ainsi cette négociation commencée avec l'Autriche médiatrice se continue avec l'Autriche se declarant contre nous, et l'empereur Alexandre doit, y intervenir.

Napoléon vout faire cesser les difficultés d'un soul mot; il cède tout ce qui est en contestation. M. de Bubna, rappelé par suite de la déclaration de guerre, est au moment de quitter Dresde pour retourner à Prague. Napoléon lui envoie son ministre des relations extérieures, lui fait expliquer le dernier état de la question est l'impite à porter lui même à l'emit pereux d'Autriche l'assurance que le cabinet de France adopte dans leur entier les conditions énoncées par M. de Metternich.

Quant à la Hollande et aux villes anséntiques, si Napoléon demande à les garder, c'est seulement en dépôt jusqu'à la paix maritime, et pour en faire un objet de compensation avec l'Angleterre.

Les sacrifices sont immenses, et cependant Napoléon ne se flatte pas d'être écouté. Il natrop le pressentiment des passions qui gouvernent à Prague, pour espérer de les désarmer par des concessions. Mais c'est un dernier témoignage qu'il veut donner de sea dispositions pacifiques, et la réputation qu'on lui a faite d'aimer la guerre lui en impose la loi. Autour de Fempereur en est plus confiant dans les résultats. Ma de Buhna lui-même, en se jetant dans sa calèche, est

persondé que l'ange de la paix y monte avec lui. Il doit arriver le 14 au matin : ce sela deux jours encore avant que les hostilités ne puissent commencer. On reste quarante dint heures dans l'attente, et bientôt tout espoir s'évanouît.' ' -1: M. de Metternich, en reconhaissant due les concessions de l'empereur'Napoleon alliaient pu faire la paix le 10; a répondit qu'elles étaient arrivées trop tard pour prévenir les hostilités. El Saut d'ailteurs en référer à l'émperent Alexandre pet ce souverain ; 'quir dévait aitriveir le 14 & Prandeitz, n'est plus attendu que le 15 ou le 16 par l'empereur d'Autriche: La man conquin-Le retard de quelques heures a donc suffi, dans une crise de cette împortance, pour fournir une cause de guerre et de conflagration générale, et ce sont ceux-là même qui ont le plus parlé de leur désir de la paix, qui ont poussé le zèle jusqu'à se déclarer médiateur, qui s'arment rigouneusement d'une pareille raison !! Petit on pousser la ponctualité plus loin? Jamais derisión ne fut plus amère!

La répugnance que Napoléon avait à se jeter dans les bras de l'Autriche n'est déjà que trop justifiée; elle va l'être encore davantage. la guerre est habile à révéler tous les secréts de la politique.

Les allies et l'Autriche étaient déjà réunis de

principes anapt que les traités retusent déclaré les unies. C'est l'Autriche elle-mêtre qui, dans son manifeste : prend-sois de consigner pour l'histoire cet important even :

Il n'est donc plus permis d'en douter. Les pressentimens, de Napoléon, sont pleinement confirmés. L'appristice n'a été, conclu que pour donner à l'Antriche, le temps, de compléten ses armes mens, le congrès de Prague n'a été inventé que pour elder l'Autriche à dénouer les engagements qu'elle n'ayait pas le courage de nompre jouver tement. Les formes d'une pégociation n'out été adoptées que pour mieux déguisen le passage de la condition d'allié à l'état d'ennemi déclaré; enfin, le cabinet de Kienne, vient d'abuser de ce qu'il r, a de plus sagré parmi, les hommes : un

Les routes de Bohème étaient depuis un mois préparées partin passage des armées susses et prussiennés. Y Voir lougge du colonel Butturlin, aide de camp de l'emperétif Alexandre, 1813, mag. 86,).

M. de Metternich, venant à Dresde pour négocier avec l'empereur Napoléon, sortait du camp de l'empeneur Métandre. (Récit de ce qui s'est passe à Dresde en 1813, par un Baron, telhoit oculaire, pag. 143.)

L'Asgletenre sionne à l'Autriche, pour prix de son accession à la conligion de 1825, un subsidé de 500,000 livr. sterl. en traites sur Londres. (Voir l'ouvrage de M., de lonveran, sur l'Angletenre; tom., vi, pag. 259.).

médiateur, un congres, et le nom de la paix'. ambe. ib nout , l'empereur Napoléon allait quitter Dresder lossque Made Marbonne se présente. Notre ambassadeur a dû se retirer de Prague des que la stipture laira été signifiée; il est parti décette ville le 14: Le dec de Vicence, qui est thus tre position plus confidentielle, ne revient pas encore. Ayant recu da duc de Bassano l'ordre exprés de faire wat de qu'il pourrait pour rester, et voulant concilier les convenances, il a demande à se retirer à la campagne dans les environs de Prague, et M. de Metternich a mis zitssiter à sa disposition, de la part de l'emperenr' d'Autriche, la résidence de Konigsgratz, qui appartient à ce souverait. M. le duc de Vicence y attend la réponse qui doit résulter de l'entrevue de l'empereur d'Autriche avec l'empereur Alexandre 2.

M. de Narbonne est porteur de la déclaration de guerre. L'empereur se plaît à répondre à cette explosion de haine par un dernier vœu pour la paix. Sa botte sur le marche-pied de sa calèche, il dicte à l'un de ses secrétaires l'instruction suivante pour le duc de Bassano:

<sup>1</sup> Réponse du cabinet de France à la déclaration de guerre de l'Autriche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir la fin de cette négociation ci-après pag. 235.

"L'Autriche médiatrice rendait toute conci"liation impossible; mais l'Autriche, en se dé"clarant en état de guerre, nous met tous dans
"une position plus vraie et plus simple. L'Eu"rope est ainsi plus près de la paix, car il y a
"une complication de moins. En bien, puisque
"les alliés fondent tant d'espérances sur les
"chances des combats, rien n'empêche de négocier: en se battant. Écrivez à M. de Metternich
"que je propose d'ouvrir dès aujourd'hui un
"congrès dans une ville frontière qu'on neutra"lisera"."

M. de Bassano rédige aussitôt la note qui contient cette dernière proposition, et l'empereur est déjà loin de Dresde.

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE.

La réponse de M, de Metternioh à cette communication est du 21 août. Elle n'a pour objet que d'ajourner indéfiniment la question de l'ouverture d'un congrès. On peut s'en convaincre en la lisant dans les pièces historiques qui sont à la suite de cette partie.

# ne de la deservación de la completa de la completa

e de la companya de l

•

.

# SUPPLÉMENT A LA TROISIÈME PARTIE.

PIÈCES HISTORIQUES.

## SUPPLÉMENT A LA TROISIÈME PARTIE,

## PIÈCES HISTORIQUES,

|   | Pages.                                                  |
|---|---------------------------------------------------------|
| 5 | Ier. — Lettre de Napeléouran prince d'Epkunual, relati- |
|   | vement à Hambourg                                       |
| S | II. — Extrait de la correspondance du général Dufresse, |
|   | gouverneur de Stettin                                   |
| S | III. — Mission de M. de Bubna à Dresde 115              |
| S | IV. — Négociation de M. de Metternich à Dresde 117      |
| S | V. — Suite de la négociation de Dresde. Correspondance  |
|   | entre M. de Bassano et M. de Metternich 147             |
| S | VI Négociation de Neumerck, pour la prolongation de!    |
|   | l'armistice                                             |
| S | VII. — Congrès de Prague                                |
|   |                                                         |

# SUPPLEMENT A LA TROISIÈME PARTIE.

PIÈCES HISTORIQUES.

## S I LETTRE DE NAPOLÉON

AU PRINCE D'ECKMUHL,

RELATIVEMENT A HAMBOURG.

Mem cousin, témoignez ma satisfaction au général Vandamme sur l'occupation de Hambourg. Je vous envoie un officier d'ordonnance qui est officier du génie. Il verra en détail Hambourg, les îles, Haarbourg, Lunebourg, Lubeck, si vous y êtes, le fort de Cuxbaven, et viendra me rendre compte de tout ce que vous faites, et de quelle manière se dirigent les travaux. Le major-général a dû vous faire connaître mon système: c'est celui que j'ai adopté pour toutes

les grandes villes. Une ville comme Hambourg ne pourgait Atre défendue que par une garnison de vingtcinq mille hommes et un matériel immense; et, pour courir les chances de perdre une gardison de vingtcing mille hommes et un grand matériel, il laudrait une place qui pût se défendre au moins deux mois de tranchée ouverte. Or, pour donner à l'enceinte de Hambourg une résistance de deux mois de tranchée ouverte, il ne faudrait pas moins de dix ans, et trente à quarante millions. Toutefois je veux conserver Hambourg, non-seulement contre les habitans, contre les troupes de ligne, mais même contre un équipage de siége. Je veux que, si cinquante mille hommes se présentent devant Hambourg, la ville soit non-seulement à l'abri d'un coup de main, mais puisse se désendre, obliger l'ennemi à ouvrir la tranchée, et soutenir quinze ou vingt jours de tranchée ouverte. Cas résultats, je veux les obtenir cette année avec la seule dépense de deux à trois millions, avec un matériel de cent à cent cinquante bouches à feu et une simple garnison de six mille hommes. Je veux que, dans cette hypothèse, la ville prise après un blocus de quinze ou vingt jours de tranchée ouverte, je ne perdo rien, ni en canons, ni en hommes, et que la garnison puisse se réfugier dans une citadelle, et se désendre un ou deux mois de tranchée ouverte, selon la capacité et le degré de perfection auquel sera portée cette citadelle. La simple exposition de ce système l'explique; il faut travailler à l'exécution sans perdre uncheure. Vingt-quatre heures après l'arrivée de

mon officier d'ordonnance, dix mille travailleurs doivent êtne à l'opyrage. Nonsidevention faire abattre tontes les maisons, qui sont sur le remptiri impitoyablement, sauf l'évaluation de l'indomnité qui sera payée par la ville; 2º vous devrez faire abattre toutes les maisons qui sont sun le glaris; 39. tentes les maisons qui sont aunha aitadeller 49t. vous devez en même temps faire relever tous les parapets en crensant tous les fossés; 5°. faine faine des ponte-levis à toutes les portes ; 62., faire faire des demi-lunes devant toutes les pertes; 7°. mettre de l'eau autant que les fassés en pourront contenir ; 80. faire ce qui est nécessaire pour pratiquer une inondation dans les parues qui en sont susceptibles; oo. fermer à la gorge tous les bastions les plus importans et les plus grands avec un mur crénelé; les moins importans avec une bonne palissade; 10° faire travailler à un chemin convert et à un glacis; faire palissader les chemins couverts; 110. faire placer sur chaque bastion au moins quatre pièces de canon, dont deux d'un calibre de douze ou supérieur, deux d'un calibre inférieur; 120, faire placer des mortiers pour pouvoir tourner contre la ville, dans les deux bastions les plus grands, et spécialement dans le bastion et la partie de l'enceinte qui est entre les deux lacs, et qui peut facilement être isolée et considénée comme citadelle; 13°, rétablir les retranohemens qui couvrent le grand faubourg, le bien palissader, y établir quelques blockaus; 140, faire couper toutes les îles par un système de redoutes et de digues; faire même des

ponts sur pilotis sur les petits bras; faire deux bacs sur chaque gros bras, comme je l'ai pratiqué à Auvers, l'un pour la marée descendante, et l'autre pour la marée montante, de manière que cent chevaux et cinq cents hommes d'infanterie puissent passer à la fois; relever, armer et palissader Haarbourg. Supposez tous ces ouvrages faits, et ils peuvent l'être en peu de mois, il est évident que quatre compagnies d'artillerie et oing mille cing cents hommes d'infanterie seront maîtres de Hambourg. Pour compléter le systèmo, tracer une citadelle entre la rivière et la ville, de sorte que la citadelle, les îles et Haarbourg fassent un seul système. Cette citadelle peut d'abord être faite en terre, avec des fossés pleins d'eau, de bonnes palissades et des blindages en bois pour les magasins d'artillerie, pour les magasins à poudre et pour la garnison. Vous voyez que, la ville prise après un siége en règle, la garnison se réfugierait dans la citadelle, dans les îles et dans Haarbourg. Tout cela peut se faire dans l'année. Les années prochaines je ferai revetir la citadelle en pierre, et lui donnerai toute la force possible. Voilà le système défensif que j'ai adopté pour Hambourg. Je donne l'ordre au général Haxo de l'étudier, de le tracer et de l'exécuter; mais il est bien important que vous profitiez du premier moment pour jeter à bas toutes les maisons qui géneraient l'emplacement de la citadelle, comme je l'ai dit plus haut. Je sais que le général Haxo avait projeté de placer la citadelle du côté d'Altona. Cela n'est pas possible : cela effraierait les Danois; d'ailleurs, mon intention est que la citadelle soit une tête de pont sur la rive droite. Haarbourg une tête de pont sur la rive gauche, les iles un moyen de communication. Vous savezaque je n'ai point vu Hambourg; que l'on doit étudier l'esprit de l'ordre que je donne, et non la lettre, de manière qu'au 15 juillet, il n'y ait aucune difficulté à laisser six mille hommes isolés à Hambourg, et que leur communication avec la rive gauche soit à l'abri de toute inquiétude.

Sur ce, je prie Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Buntzlau, le 7 juin 1813.

Signé, NAPOLEON.

. .} .

The second secon

ages for my a regiment.

## § II. EXTRAIT.

DE

## LA CORRESPONDANCE DU GÉNÉRAL DUFRESSE,

#### GOUVERNEUR DE STETTIN.

N. 1. Extrait de la lettre du général de Balow au gouverneur de Stettin. — N°. 2. Réponse du gouverneur de Stettin. — N°. 3. Extrait d'une lettre du général Tauentzien, au général Dufresse. — N°. 4. Réponse du général Dufresse. — N°. 5. Seconde lettre du genéral Tauentzien au général Dufresse. — N°. 6. Réponse du général Dufresse.

# (No. 1.) Extrait de la lettre du général de Bulos. Au gouverneur de Stettin.

Au quartier-general à Solemont, le 13 mart 1813.

### Monsieur le général,

Les circonstances actuelles ont fait changer les relations dans lesquelles je me suis trouvé avec vous; elles m'obligent à m'expliquer sur le nouvel ordre de choses, etc. etc.... M. le major de Kau aura l'honneur de vous remettre la présente. Cet officier connaît mes intentions, et je vous prie de vouloir bien

DE MIL HUYE CHATE TREIZE.

irt

lui communiquer les objections que vous serez dans le cas de me faire.

Agréez, etc.

Le général commandant le corps d'armée,

. ( No. 2.) Réponse du gouverneur de Stettin.

Stettip , le 16 mars ,1843, ..

Monsieur le général

Comme vous je gémis des circonstances et des événemens qui porte votre roi à la guerre. Je croyais avoir gagné votre estime dans les relations que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, et il m'est douloureux de voir que je me suis trompé. Je ne m'effraie pas de vos menaces peu généreuses. Vous pouvez attaquer la place qui m'est confiée; mes camarades et moi nous la défendrons jusqu'à la dernière extrémité.

Agréez, etc.

Le général gouverneur de Stettin, en état de siége,

Signé, DURRESE.

(No. 3.) Extrait d'une lettre du général Tauentrien

Monsieur le général,

Les réjouissances d'hier étaient motivées par la victoire nemportée près de Pegau sur l'armée française (Lutzen). Vu cet événement, je crois pouvoir vous offrir une capitulation. Ce n'est pas un défi que je vous donne, monsieur le général; au contraire, je rends toute justice à la valeur, à l'intelligence et aux moyens que vous employez pour la défense de Stettin, etc., etc...

Signe, le comte de Tauritzian.

(No. 4.) Réponse du général Dufresse.

## Monsieur le comte,

Un officier-général à qui son souverain a confié une place de guerre, s'il ne la défend pas à outrance, peut compromettre le salut de l'armée, l'honneur de ses, armes et la gloire de son pays. Toute capitulation dans une place assiégée ou bloquée ne peut avoir lieu que lorsque les vivres et les munitions sont entièrement épuisés, ou si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte de sa place, sans pouvoir en soutenir un second; enfin, si le général gouverneur a satisfait à toutes les obligations qu'un homme d'honneur se doit à lui-même.

Voilà ma réponse, monsieur le comte, et je suis persuadé qu'elle ne peut affaiblir l'estime et la considération dont vous m'honorez.

. Signe, Duransan.

### (Nº. 5.) Seconde lettre du général Tauentzien.

La place de Stettin étant en état de siége, toute communication doit être rompue. Si les plus grands abus se sont commis jusqu'ici relativement à la sortie des habitans, j'ai l'honneur de vous prévenir, monsieur le général, que les ordres les plus sévères sont donnés pour ne laisser passer personne par la chaîne de nos avant-postes. Vous voudrez bien donner les vôtres en conséquence.

Au camp devant Stettin, le 1er. juin 1813.

Signé, le comte se Tauenteien.

## (No. 6.) Réponse du général Dufresse.

La place de Stettin est hien an état de siége; mais cela ne me défend pas de laisser aux habitans de la ville qui n'ont plus de provisions la possibilité de sortir pour aller chercher une terre hospitalière. Refuser le passage à ses malheureux dévotés de besoin n'est pas un trait d'humanité à citer de la part de militaires de même nation.

Mes ordres, mieux réfléchis, sont donnés à cet égard' ples voirtés seront ce que vous veudrez pela ne me regarde pas : l'extreme malheur de ves contituyens me retombéra pas sur molt

Le général gouverneur de Stettin en état de siège,

Signet, Duranteen, in the second of the seco

# S III. MISSION DE M. DE BUBNA

Ly force of Sol. 308840 and de sieger rome est in a cietaid pas de lasser in habitais de conflictant in a cietaid pas de lasser in habitais de conflictant en conflictant en conflictant in passibilité de fixan le passible sach sach (42.09) de lasser rappel per de conflicta l'umain te conter de la part de mattriblémini i'élistical.

Le soussigné au l'ordre de se rendre de mouveau suprise de maiere impériele de France pour donner saite aux ouvergures de paix que le cabinet de Vieune s'est empressé de faire aux puissances belligérantes.

C'est avec une véritable satisfaction que sa majesté impériele sa majesté impériele sa majesté informée, par le retour du soussigné à Vienne, des dispositions pacifiques manifestées par S. M. l'empereur Napoléon. La médiation de l'Autriche ayant été acceptée par les cours de Russie et de Prusse, sa majesté impériale d'Autriche s'empressera de porter à la connaissance de S. M. l'empereur des Français les bases de pacification prononcées par ces puissances, et elle a chargé le soussigné d'exprimer le vœu d'être informée également des bases que croira devoir mettre en avant sa majesté impériale de France pour en faire le plus utile usage près des cours alliées susdites.

Asin de ne point laisser de doute sur la manière

dont la cour de Vienne envisage l'objet de la paix continentalé en l'aison aver la paix générale, le sous-signé observe que le cabinet autrichien porte tous ses vœux à obtenir par ses soins une pacification qui assure les rélations futures de toutes les puissances européennes, mais qu'il croit dans les circonstances actualles en trouver le moyen le plus certain en bornant, pour le présente ses ques à un arrangement confinental qui fabiliterais en préparatif la paix maritimé.

Sa majesté impériale, mettant un gland saix à accélérer le plus que possible l'acheminement d'une œuvre aussi salutaire, le soussigné prie S. Exc. M. le duc de Bassano de vouloir bien porter aussitôt que possible le présent office à la connaissance de l'empereur des Français, et de le mettre à wieme d'informer sa cour de la réponse de la majesté impériale.

Le soussigné saisit cette occasion pour faire agréer, etc.

Signé, le comte de Bussa.

Le soussigne, romisire des relations extros uros de S. M. l'empereur et 1 d., nou l'ordre di posser la présente note a becelle que onte de actitench, munistre d'état, des carters, es, et des adaires étrangères de S. M. l'enouveur d'autre lie.

get in Winner consister l'objet de la pare - cos of Action and the contaction in to at how mutchien porte tous ses general reconfliction pacification qui as-" om de metternich a dresde. pois agil cont dans les circonstances Na. 1 et 2. Notes de M. de Bassano à M. de Metternich, du an dairentalis. III Nov. 3 & 4? Notel to M. Se Memoraith en Zistepolise & Sches Qu'M. ide Bassanti li dat antipit, 111 No. 5.6 et 7. Notes du duc de Bassano, du 97 juin. - Nos. 8 et 9. Notes a mil Ha Mattenpich an Aljuing No. to et 11. Repliques accélérer le plus que pos son la cheminement d'ane a avre and adutaire, le soussigné prie S. Exc. M. le due de Boot o de vouloir bien porter aussitôt que passion to present office a la connaissance de l'emof Main In Nove du dual de Bassano que comte de mer see ver de la 1 ; doimesteeld mejeste impériale. Le constitute saisit cette occasion pour faire agréer Relativement à l'alliance.

Signal of the Country of Bosha.

Dresde, le 15 juin 1813.

Le soussigné, ministre des relations extérieures de S. M. l'empereur et roi, a reçu l'ordre de passer la présente note à S. Excell. le comte de Metternich, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères de S. M. l'empereur d'Autriche.

Le traité d'alliance conclu à Paris, le 14 mars 1812, a stipulé, article 3, § 2, l'obligation, pour les deux puissances, de se secourir mutuellement

dans le cas ou l'une ou l'autre viendrhit à être auaquée ou mensoée L'article à aureglé à arrente mille hommes, dont vingt-quare mille dimfanterie et six mille de cavalerie ; le secures stipulé pan l'article 3. Les articles sépagés les seques ; signés sidualtenément, out fait l'application du traité d'alliance auras actée lement existant; de lu guerre entre la France sid la Russie.

- Le 26 du mois d'avril dernieu, M. le contac de Metternich remisch l'ambassadeur de mu majbité curie note par liquelle il déclara que fond, allempareur d'Autriche ne pouveir plus remplieles dispositions des articles 2 et 4 compris dans les articles secrets annunés du traité d'alhance et considéres comme michael phoint applicables à la confoncture acquelle qui dominate par l'Aurriche retituit le secouré surfliable stipulé par ledit traité.
- 8. M. dut être d'autant plus vivement affectée de ce changement opéré au moment où la campagne alfait s'ouvrir, que le prince de Schwartzenberg, abant de quitter Paris, lui avait réitéré l'assurance quielle pouvait compter que l'armée auxiliaise ne cessait point d'être sous ses ordress.
- Copendant in majesté l'emperaur et hoi accusilit, comme devant lui residre moins pénible cette détennamention iniattenque p l'assurance donnée en même temps par Marie cointe de Mettetudela a qu'eller ne pouvait être coinsidérée coinme un abandon de Malhance, a et la décharation faite par le prince de Schwarzenburg thand une mote visibale remine su

sensaigné y di Plavie y le na avail quatte an men a l'était al préjugé sur les bases de l'ellishes aves de France. a et que un l'enpeleur François trouvait un mat à w. changad à ogu blasque, il marais le premitre à la flistin Can unidentenden entinistait que en l'on pouveit suspental alterd'un communit secondo, les restrictions partées, of diapres lefteste the traising attachments, militaires » de l'Autriche. » M. le comte de Metternich ne researchepuid de manifertan de sonicont à l'apphassageur desSitMis d'intention dù était la reun d'Autriche : an remongranità. oficiques, unes des dispositions des appiwhe appropriate dispersion of the principle of the principle and t fromprie dur les actions sessentanos à tridicilla citation des choses, lorsque M. de counterden Bubus de présents à Dresde, la 16 noise, devadudi Mallity B. Tille lui fill contestre qu'il ente nécessaire qu'il fût, ou toute autre personne, i minui de pleiste pauvoja poup pégogian, concluse avigner de monaples supulations recretes and lesquelles on so dissimulareis en volu que la spoisa da Peris semit minister marres to march of miles of grown 111.M., lescomte de Rubne est revenu au quertier-général de S. M. le 30 mai, et il a assuré que a sa eidane cinin que apares es apares disponée la cinadismonantelas validités du straité des Parles nonfermonnis muine néserve sur les stipulations du se tapaversient la Mais, divraque la sonnaigne lui la domande d'il était alutorisči i nagocien ame telle pohvantidusupplétive i al. a répondul qui ilm'avait pas d'instructions à sot bes

fance Marie and the Bubers see repart in the fide to Mois, pouple charpers anywelds saident? The fide to The To The fide of the Company of th

S, M. againdina Mille comes de Busine qu'elle ne verrait pas de difficulté à donner des instructions et des poumeirs pour aségociers scoichers et signer une conventions par laquelle on traisérat de la lite distinité de l'Autriche; mais qu'illimpequait de sevoir, avant d'entrer du négociation, se l'hillance existé tobjours, pasces que, daisveuses, l'autriche; qu'ante de l'illours, pasces que, daisveuses, l'autriche; qu'ante de l'illours égard disost que position déterminée, tantis que position déterminée, tantis que, dans le cas contraire, on ne saix plus dans que elle les deux puissances. Cé n'étair donc pas une question étraigere all grand objet de la paix que celle qui avant pour bit lle déterminer si le traité de Paris existait encore?

Cependant S. M. voit renduveler, dans la note le mise le 11 par M. le comte de Bubna, l'offre de la médiation de l'Autriche, sans qu'il se présente de sa part aucun plénipotentiaire autorisé à négocier, conclure et signer:

- 1°. Une convention supplétive qui constate et assure l'existence du traité d'alliance;
  - 2°. Une convention relative à l'acceptation de la médiation.

He médiation ne peut âtre doctratée sans dédiminantes, par principal de proposition de peut à re de puelle manière alle dei par tentre et de puelle manière alle dei par tentre et l'estate de puelle manière alle dei par tentre des medians les medi

-3b db dyriddi vondarpsenos and 1228 Angiesques L. verrant pas de difficulte a donner des instructes paragraf.

., A. . Que la comi de Vienne ches requistrere de la comi de la comita del comita de la comita del comita de la comita del comita de la comita de la comita de la comita del la comita del comita de la comita de la comita de la comita del comita del

signer une convention relative à la médiation qu'alle; a offerte, and a service de service de la médiation qu'alle;

Lessonssignés, etc., etc

12. Une convention and the constant and sure lexistence during a Hamiltonia.

2º Tine convention of the vector of the convention of the convention of the vector of the convention o

. Int accordice par S. M. a. et R. compo an (Maigo): Note the due de Bussano un comte de de la comercia del comercia de la comercia del comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia d Lat Ing designing or an attack to a low of me. ... Relativement à la médiation propesée pour la prize 11 per de jours tomart de la loge maits esplojana. ore to the mariety rations of the President Agrangian 48 \$ 11 april 1 . Le soussignét ministre des relations arrésieures, hyant recus par l'intermédiaire de Ma le compoule Budona d'un esto con date d'un far desprésent union que est empressé de la metera sous les vens de El Mi Ives R. - S. M. lui a ordonné d'y faire la réponse la sistemente ano de soussigné a l'honseur d'adresser à son excellongo Malelconto de Metternicha bribistre d'élatife des conférences et des effaires étuangères de su misjesté l'epapereup d'Autriche. de la rent appartient 1... Sa majesté l'empereur et roin's pas tenté d'exprimer le woon de la paix, shit quant de recommencer les opérations militaires, seit depuis que les évenemens de la guerre ont été favorables à ses armes il n'a point tehu d'autre langage dans les communications avec l'empereur d'Aumiche et avec les agens qui ont été envoyés près de lui. Land met time : Son vœu est pour la paix générale, parce quayitant qu'elle ne sera pas conclue, aucune des puissantes qui ont des intérêts maritimes ; me pour la jouir de ses duoits et des avantages auxquels cette palleseule permettrait d'hipirer. La mission que la cour de Vienne avais donnée à Made Wessemberg à Londres y en dont l'objet a été dans de temps communiqué au soussi-

gné, fut accueillie par S. M. I. et R. comme un scheminementowers, le posse générale. Movie comto de Metternich joignit à une nete; remise le 26 avril à l'ambassadeur de S. M., un rapport par lequel M. de Wessembergrannousgait, le 6 du même atois ; que sous peu de jours le ministère anglais pourrait s'expliquer. Depuis te intoment alicune communication n'a été faise, at l'un cancit dans le cas deicroire girapeès trois mois des chades dent imbèner danis le même état y d'il ne récoltait da la conte idei Minde conte de Rubun doil li sort de Mesine reponte à l'espérance qu'elle unuit - S. W. lui a ordenne denfairarlazión alsofaciones Haragne S. Me phobose in Dresde ; parellorgano de Mi de comme de Bulina zi d'établishement d'un léongrés antontos les partins intérénsées à la paix pénérale seraient appelées et où l'objeposarait des pases pour consilier, toutes les prétentions, elle pleuse qu'il était commeble gue les Étate-Unis d'Antérique et les inwites sepagnoling prissent-parts, paramquertous lai povoirs manitimes avaient des inténts à disouters Linternention, des Étate Unis paraismit d'autant plus miurelle a drug l'Angletoure vienait ide refuser de mét socier sur la médiation proposée par la Aussie; pour arrangen les différents élevés entre l'Amérique et la Granden Bresigne warry and the property of the Missis. My fitgonnustere en meme cemps que sirla Resolutet la Prusse votalejent traiter sans l'Ampletierre, elle Shitlegalement prete à y souscrire delle mantinea massitot quelles dispositione des lévissances bulli-Béranten, à comégard, lai seraiont connues ; que des

plénipatentiaires aucaient été nommés et quion se seraidentandit sur le lieu de leur réunien en congrès, elle y enverrait les siens.

Sa majesté n'hésiterait point à manifester son poit mon surfacts prétention. Elle ne peut régocien que dets la pair sans la régocien selle ne peut régocien que dets les formes nonnertées par l'usage de toutes les nations et par des plénires qui, réunia à coundes puls sanges belligémates, et après l'échange des pleins popuséna respectés, entreront en application à l'indépendance des souverains, da faires traites sis intérêts, par manifestiques aux règles dont il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on se soit jamais écarté, ce serait élever une prétention que repousserait tout État conservant le sentention que repousserait tout État conservant le sententier sententier de la conservant le conserva

""Sa'misjère i Ilore de la regocamoni de l'urminice, a digurativide luver l'ar l'aste un la Prusse; parl'or de l'urminice le sousagne à l'asterde la surveur de l'artiste de l'urminice de sousagne à l'asterde la surveur de l'artiste de l'urminice de sousagne à l'asterde la surveur de l'urminice de l'urminice de l'urminice de l'urminice d'urminice d'urminice d'urminice de l'urminice de l'urminice d'urminice d'urminice

shinibeto presidentation and berege station of the film of the party o

aux règles dont il ny artistique dans l'histoire ... ortes Bassait et pri du on se soit jamais et a respectant dever une pre entient que repousser resont la serre l'ast conservant le serre

Le soussigné, apinistre d'état et des affaires tératigères de Si M. Rempereur d'Autriche y d'requi l'étaire de faire la réponsé suivante à far note que Sun Exes M. le ministre des relations extérieures de Prance luis a fait l'honneur de lui adresser de Droude, le réjuiré dernien

english by Himman

L'Autriche et la France out couelu , le 74 mars perai, une alliance dans le sens et dans l'esprit de enlle de 1756. Cone alliance, purement défensive, est fondée sur le principe « du manation de la paix du continue et du rétablissement de la park marifitée, se Elle repose dono sur la base la plus conforme à donc seint phlitique, et ses stipulations renferment li feciprocisé, la: plus: purfaite jentre les hautes parties comtractenges. Tout changement que l'on voudrait appor ten au traité patient ne pourrait être qu'un détrément do d'un en de l'autre de est principes. Les agistes séparés et mecreta ont déterminé le genre de geopération de l'Antolche dans une guerre qui midistirensement n'était que trop à prévoir , et que 4000 les efforts de concilisation de sa majesté impériale etsespald apostolique n'ont pa faire éviter. Le le la competent

La guerro éclata en offet. Gependant l'emperdud, fidèle à sus principes, net cesar pus, dans le cours

même de cette campagne de 1812, marquée par les plus grands efforts des parties belligérantes et par une perte d'hommes dont l'histoire ne présente guère d'exemples, de porter les regards sur le rétablissement le plus prompt de la paix.

Sa majesté impériale, pour rendre ce veeu plus effense manife de internation de la companie de la categriggs på kopptetenstelt an intervellebiffsaht pour sexpliques, Avenoles, paissanens. Elle offrit, dans le Misdesstriandemist, comintermention à la Etranch, à la Passie, op. à, l'Anglateine : Elle éthodis sette bifre à la Prusse, du moment que cette puissance paritt ch seine comprespartio principale. 1 10 ods os A 1 "Tonger; à l'exception duil'Angletenre!; acoueillirent linterpression de l'Astriche. Bientet capendant if he भि क्षाप्त प्राच्या देशक प्रमाण के विश्व के प्राचित के जाने के Privite des home offices de la lour de Vienne; no uffirait, pas pour rapprocher, des prissences céparéel per une grande diversité d'intérêts, et surquelles tout ucuisea, tout effort devait paralue; faible après ceux da dansin is a construction of the fit "Affinphrannino sa sicendragea points. Il mi tarda pas è meusei en mission de soutenis ses pardes de paix en organisainto des donces respectables; et c'est avec Missoniam (400 con majesté impériele vit , ipar les communications dont Mir l'ambassadeur de France à disput de Nienne s'acquitta dens le mois d'avril dete nier, qu'à cet égard com opinion stait partagée par 6. Muliempesiton Napoléon. Les sousagné eut ordreide déclarent, un irépanse à l'affice des libre le spuise de Nard

1,28 يُرْثُونِ poune stragge que que sa primer primera an professe attible riale élèverait sa simple fintmoventiole que metila me partie principule de le la constitue de la pas agir à la fois comme puissance principale ce principal ter un secours lingite, de corps qualitaire todrichien recut l'ordre, de ne plus rismes de soir des armis sul le territoire étranges, tet de rentre dans les irontilles and l'ampire L'empereur déclars un anémie de n'étalisée de l'ampire L'empereur déclars un anémie de nité de l'ampire gouvernement françois qual les médiantes de devertura cunement préjudicier à la bismode l'allance well'il France les deux hautes pasties contraduités pouvant de commun, somed ; placer vous and reserve les stipulations du traité de mémbre 16140 fair le se concilierajent pas avecidatitude communice par le besoin du résablissement de la paix. Se mujeur inipes riale ajoute qu'elle était prête de consigner dette un

acte diplomatique cette résurve de la desse de la lacute de lacute de la lacute de lacute de la lacute de lac liance avec la France, cette alliance qui sepasse desentiellement sur la principe de la paix, comme inconciliable avec sa médiation, qui ne tend qu'à ramener le repos en Europe. L'empereur n'eût jamais sanctionné une alliance qui n'eût pas porté sur la base de la paix. Li francischait à dout engagement qui s'oppo-Ba reponse à cette de paragraphica de serons as

S. M. l'empereur des Français désirant, en outre. que l'offre et l'agraptation de de madiation afterchispine sojent set lament consigned dans the noted? and to Hamed

ਲੇਫ਼1 **=2g** 

pour signe al company of the residue al al audunt devenut sa simulado associados es electros es electros montesté itenpianique de delle en consequence the supering the land of the sale hear the superior the गुँडों है कि feis comme prissance principale eithe and the stand in the domination designification of the spirit best of minim entre leanische ir dellara all a et 12 meetr Bude l'Atmichequalle autorise le soussigne a con-Reinanven ingowerneniem français, I d'une réser Apperen à l'égaral des cellus de ses sulpulations nement prejudicier a la lucinelle instance even -184 Alla mase seeined automement a passe confession valletivement à l'esse et a Parcéoplati ipulătions du traté d**ponésidaistre<sub>s</sub> goiteibère**l l Ra Cuarterrensished engra sest charles et mini d penn pon rain de de dinament de les cermes ajouta qu'elle 15mgip rélermoqua signa sinh un

acte diplomatique notites or siales ingiaenos al as pour que rivold notites de sia a para rivold notites de sia a para rivold de sia a para rivold de sia a competitat de competitat de la la para de la para de la rivold de la para comme incompitat de avec sa médiation, qui ne tend qu'à rament le copos en flurope. L'empereur n'eut jamais sanctionme nne alliance qui n'eut pas porte sur la base de la paix. Homes resultable de la para de la base de la paix. Homes resultable de la para de la base de la paix. Homes resultable de la para de la para de la paix.

la mote que Son Esc. M. le duc de Bassano, ministre des relations extérieures de France, lui a fait l'hon-neur de lui adresser de Bresde, le 15 de ce moia. Sa majesté impériale lui a ordonné d'y répondre par les explications suivantes :

A'empereur a fait parvenir, dans le mois de février dernier, aux principales puissances belligérantes, l'offic de son intervention pour le rétablissement de la paix. Convaincue que, sans un juste équilibre politique, le repos si nécessaire à l'Europe ne pouvait être complétement assuré, et non moins convaincue que cet équilibre est directement lié à la paix marique, les yours de sa majesté impériale durent néces-airement porter sur ceue paix; elle ent la satisfaction de voir son intervention ascentée par les puissances, auxquelles elle l'avait offette; l'Angleterre seule la déclina.

La marche des événemens conduisit l'Autriche à étendre son intervention à une véritable médiation. L'empereur en adressa l'offre aux principales puis-sances belligérantes. Toutefois, sa majesté impériale a era devoir attendre l'époque où la médiation serait formellement acceptée, pour faire une nouvelle démarche vis-à-vis du gouvernement britannique. Cette démarche a lieu dans ce moment.

Des forces immenses se trouvent cependant rapprochées; l'armistice a un terme prochain, et des armées en présence s'opposent trop directement à la prolongation d'un simple armistice, pour que l'empereur puisse admettre comme possible la réunion

क्षेत्रकोर्षेष्वभेषात्रकारकारकार्यक्रिकार्यः स्वतिकारकार्यकार्यकार्य water les beingresses as Legarobes, à combais des bier mpotenturrel de 14 regente de Cauri et des Enur-This & Amerique. Comment, en ener; supposer the les préparatifs indispensables; Ta discussion sul lés formel 'a' domier an congres, Tarrivee des plenipotentialités et la negociation presiable sur les bases de lk patricación , n'entraineralent pas des longueurs qui necessite vient vine dislocation tres differente des avmes ? Et contillent admettre la possibilité que l'une ou Tante des parties Beiligefantes voulit le dessaisif; shus garantie, 'des avantages dont elle crorrait avoir an gage assure dans la position actuelle de ses forces? Bans cet etat de choses, l'empereur s'est little he concinier les demarches en faveur d'une pacification generale, avec la conjoncture actuelle. Sa mafeste impériale a proposé qu'il fût négocié; sous sa media-tion, thié paix entre les principales poissailees du continent, qui elle-même, servirait de basé a la pacilication generale. Cette paix première replacera les phissances dans une attitude qui leur permetta d'atindre la femilon d'un congrès général. Elle conduira directement à la paix maritime, en sorte que celle-ci sera le complément de la paix continentale. Nul doute enfin que cette négociation ne puisse facilement se terminer avant l'expiration de l'armistice.

Et, comme le château de Gitschin, en Boheme ; se présente à la fois comme le lieu le plus rapproché et le plus central entre les deux grands quartiers-généralix, sa majésté impériale n'hésité pas à proposer à S. M. l'empereur Napoléon d'envoyer un négociaseur de la Mant audit schlateur de Gitschie V. (7. .)

Le soussigné a ordre d'ainque, que la même demande vient d'être adressée à S. M. l'empereur de Russie et à S. M. le roi de Prusse.

Il suffit sans doute d'avoir énoncé le but de cette envirante autres and sur le principal de l'invitation pour que S.M. l'empereur des Français ne puisse plus conserver le moindre doute qu'il n'entre aucunement dans les vues de l'empereur d'Aufriche de confondre sa médiation, librement acceptée par les puissances, avec des formes qui emporteraient exclusion des négociateurs charges de défendre directement les intérêts des hautes parties intervenantes. Sa majesté impériale s'est toujours montres de fenseur trop zélé des droits des souverains et du principe de l'indépendance des puissances, pour qu'elle croie avoir besoin d'assurer qu'elle respecte les uns et les autres jusque dans leurs moindres nuances.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à S. Exc. M. le duc de Bassano l'assurance de sa haute considération.

. ... , Gi<del>yehin, 16,141 jiyin, 1813.</del> ,

Signe METTERNICE

maiseur - d

\*\*cc 14 29 31.0 1

S. M. l'empereur Napoléon d'envoyer un negons simos d'un de de la meme de la conssigné a phistandiscipales, que la même de na mele vient d'être depesée à S. M. l'empereur de Russie et à S. M. le roi de Prusse.

the source of ministre des relations extérieures, a le source de ministre des relations extérieures, a le source de ministre des relations extérieures, a le source de ministre de la connecte de ministre de la connecte de ministre de la connecte de ministre de la conte de meternica a sous la date de la conte de Meternica a sous la date de la conte de meternica a sous la date de la como de monte de monte de monte de monte de monte de la conte de monte de monte de la conte de monte de la conte de monte de la conte de la conte de monte de la conte de la co

Le sonssigné, etc.

Dresde , le 27 juin 1843.

Signé, le duc de Bassanq.

# (No. 6.). Note the the black of the level of

... (Suite de la précédente!) . 111 1 154

des poussies pour dégatier, conclure et signet les réservés que S. M. l'empereur d'Autriche luge content de la ligne de l'empereur d'Autriche luge content de la ligne de l'empereur d'Autriche luge content de voulant, conformément aux intentions de S. M. l'empereur et poi, accélérer autant qu'il est possible com négociation, entre sur-le-champ en matière, et print des comment, S. Exo, M. le compte de Merrennich de lui remanuel le projet des géocraes désirées par sa cour.

.La traité d'alliance se composerde neuf articles

Par l'art. 1, les denxihantes parties contractantes songagent à apporter la plus grande attention à maintenir la bonne intelligence si heureusement établic entre elles, leurs états et sujets respectifé.

S. M. l'empereur d'Autriche est sans donts anjeurd'hui dans les mêmes dispositions. Cependant la position de l'armée autrichienne en Bohème, qui garde son cordon devant l'armée française, et qui, contre l'usage établi, interdit le passage aux officiers et agens français munis de passe-ports en règle, constitue un changement de relations essentiellement nuisible au but de cet article. Si cette stipulation doit subsister, il serait convenable de part et d'autre de prendré, sons délai, des metures pour éviter tent-se quitper quit altant leulismes intelligrade yen de s'entendre au suies du glancusont des trimpse par les frantières respectifés.

Par l'art. 2, les deux parties contractaites se gaurantissent l'intégrité de leurs territoires actuels.

Sa majeste persiste dans cette garantie en ce qui la conceine? Le soussigne à l'action du priel M. le conte de Metternich de l'All faire contaits si l'All triche y persiste également, ou si l'article à du nuite doit être place dans les réserves."

L'atticle 3 stipule l'obligation par les deux parties contractantes de se secourir mutaellement dans le cas ou, malgre les bons offices employés par l'une ou par l'autre, l'anné ou l'autre viendrait à este attal quée ou menacée.

Les all'4. 20 5 descriminent la quotité du secours all'époque du fidéte tiré fontais.

Sa litificate, comme utiles et dans l'esprit de l'alliance. Toutéfois le soussigné aura l'honneur de s'explications le soussigné aura l'honneur de s'expliques sur les modifications que Paulittelle aurait désirées aussitét qu'elles lui seront connues!

Les ur. 6 et 7 sont relativ à la garantie récipioque de l'intégrité du l'empire adomán et des printres de la militarie de la m

ver don't l'Autriche jagerair ces deux und un dissuur

Quant aux articles secrets, les réserves dont ils

priving states of the priving the serious states of the priving of

S. m. he due 18 B sorve

(Nº: 7.) Note du duc de Bassano à M. le comte de Metternich,

1. 8 Notamble is homewill the terms in

Sa majesté impériale et royale a éprouvé ente létitable satisfaction des explications contembes dans softe
note, en regrettant, le temps qui s'est écoulé depuis la
signature de l'armistice, en qui aurait été signtifement ;
employé à l'œuvre de la paix; elle récommute, d'après ;
la déclaration qui lui, est faite des sensiment dont
S. M. l'empéreur François est animé pour les dioits
des souverains, que ces retards ne sauraient être iniputés à l'Autriche.

and a state limperiate et royale trate eggienient sa bishi to drappen the ite Son Textor M. Me comie de Ministra ien ien igree eta des pouveres mécessaires pou migualif ahoutherelidin Yelative a Pacceptation la médiation de S. M. l'empereur d'Autriche, et elle a en conséquence ordonné au soussigne de déclarer qu'il est pareillement muni de pleins-pouvoirs pour négocier, conclure et signer ladite convention. Le soussigné, etc.

Dresde , le 27 juin 1813.

Signé, le duc de Bassano.

No. 7.) Note du iluc de Bassano à la le comte de Mallermeh.

### (N. 8.) Note de Mr le comte de Metternich au duc de Bassano,

Le sous igné, ministre des relations extérieure a porté à la connaissance de D. M. l'empereur et ros

Let somesigne jiministre diétatiet ile efferce etrangènes eda i SadM. illemperent i d'Austicheb, ai reque les deux notes que Son Exc. M. le duc de Bassanti (Ma 2) Sa majecte inginane borsesyrba inluberminand lijish

Mettiszide du médiasem me pensakus doute de cohic cetein quins la pilus entière padépéndanes di l'indéu Pendence palitique de l'Autriche nu peut être uffébut the parl'espriance d'alliance du signars 1844 ; altianne punctuent défensive et fondée direvient put étir la conservation de la paix du continent et sur le désir le rétablissement de la paix maritime, il n'en est cependant pas de même de la lettre de ce traité 11.1

Le soussighe ne pouvant que se référer à sa mote du 22 juin, et répondant à celle en date de ce jour de M. le duc de Bassano, propose à son excellence d'écarter, dans un moment aussi important pour l'humanisé, toute discussion sur les articles particullers du traité du 14 mars 1812, et de placer la réserve relative audit traité dans une déclaration commune à l'Autriche et à la France, telle que pourrait être celle que le soussigné a l'honneur de joindre ici en projet.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à Son Exc. M. le duc de Bassano l'assurance de sa haute considération.

Dresde, le 28 juin 1813.

Signé, METTERNICE.

La qualité de médiateur emportant la plus entière liberté et n'admettant aucune obligation qui pourrait se trouver en opposition avec les intérêts de l'une ou l'autre des parties intérvenantes. LL. MM. II. et HIL. l'empereur des Prançais, roi d'Italie, et l'empéreur d'Autriche, toi de Hongrie et de Bohème, animes d'un égal désir de concoutir, par tous les moyens en leur pouvoir, au rétablissement le plus prompt de la parx; savoir, S. M. l'empereur d'Autriche par l'offre qu'elle a faite de sa médiation aux puissances belligérantes, et S. M. l'empereur des Français par l'acceptation de la médiation de l'Autriche; leur sdites majestés impériales ne voulant, d'un autre côte, aucunement préjuger, par le fait de la médiation, contre l'existence de l'altrance établie entre elles par le traite

di 14 mars 1812, sont convenues, d'un commun acarer que les stipulations dudit traité impartialité du médiateur , seco tout le cours des négociations, se essément de faire revivre lesdites sijpulations, sant les modifications que, d'un commun accord, elles juggraient devoir y apporter ensuite de la pacification qui, dans le moment actuel, fait le pacification qui, dans le moment actuel, fait le pressier objet des soins de leurs majestés impériales.

(Nº 9.) Note de M. le comte de Metternich au warren duc de Bassano,

Belativement à la médiation.

ոտ ահեն ընթը գլա թոայ sonsiigné, ministre d'état et des affaires étranstre de S. M. l'empereur d'Autriche, a reçu la note que Son Exc. M. le due de Bassano Ini a fait l'hon-

neur de lui adresser en date d'hier.

ar in on pertunt la plus entre

Januara, in apareses १ - के 99m meal का <del>दर</del>ा

Les dispositions de S. M. l'empereur des Français, riditalie, qui se trouvent exprimées dans cette note en saveur de l'ouverture la plus prompte des négocations, et le désir du cabinet autrichien de seconder l'œuvre de la paix par tous les moyens en son pouvoir, déterminent le soussigné à adresser à Son Esc. M. le duc de Bassano, pour constater et l'offre de la médiation de l'Autriche et l'acceptation de cette mediation pour la France, l'office ci-joint portant purement et simplement l'offre de la médiation de sa

majesté impériale et royale apostolique. Or or Le soussigne saisit cette occasion pour renouveler à Son Exc. M. le duc de Bassano d'assurance de sa hante considération.

Dresde, le 29 juliu 1813. of the cours he says it is it is promised to be

Le poussieré, ministre d'état let des afficies direns gères de S.M., l'emperque d'Autriche, en se référant au contenu de sa note da 33 juin, est autorisé à poss ter à la connaissance de S. M. l'empereur des Ertent. cais, roi d'Italie d'offre formelle de la midiation de, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongris et de Bohème, pour la paix.

S. M. I. de toutes les Russies, at S. M, le rei de Prusse, ayant accepté la médiation de sa majesté impériale et royale apostolique, leursdites maisatés l'anpereur de Russie et le roi de Prusse étant preses à envoyer des négociateurs au château de Gitachin na Bohème, le soussigné a l'honneur de prier M. le duc. de Bassano de le mettre à même d'informer l'empereur, son auguste maître, de la détermination de S. M. l'empereur des Français, roj d'Italia-minorioquit

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveles. à Son Exc., M. le ministre des relations l'assurance de sa haute considération. de Son b ve. M. It come de

oire , i tette mene du tam no**ssamil<u>e</u> da Per**io . . Dated on the series of the court of the court onto I was in a grant or meaning I de

ement et simplement l'offic de la mediation de

(N°. 10.) Replique du duc de Bassano, al

Son Ecc. V. Sindille du historial assurance de so aute considération

Dr. le lo 29 junei Set

Le soussignée ministre des relations extérieures, a placé sous les yeux de S. M. l'empereur et roi la nous de Mu de contre de Metternicht, en daté d'hier.

"La proposition contenue dans cette note dend à moure man verte not contenue dans cette note du traité d'allaheel du 17 mars roi 2, mais le traité lui-même en sus l'enter, ace qui parait en opposition avec les déclarations hites fusqu'à ce jour par la cour de Vienne, et même avec les dispositions exprimées par M? le comé de Metternich dans sa précédente note du la décè mois.

Il hest au pouvoir de personné de faire que ce qui n'estite pas Exister, or on he pourrait dire que le unisse alliance existe, si toutes les supulations étaient places dans les réserves.

Sa inajeste avait pense que ces réserves, qui dewant eure l'abjet de la convention à conclure, ne se rapportaient qu'il quelques articles juges par la cour de Vienne inapplicables aux circonstances actuelles; mais prinsqu'elles doivent embrasser, ainsi que la note de Son Exc. M. le comte de Metternich autorise à le croire, la lettre même du traité tout entier, sa majesté ne peut considérer ce veu de la cour de Vienne que comme l'équivalent d'une renonciation à l'alliance. Le traité du 14 mars 1812 avait été conclu dans l'opinion qu'il était favorable à toutes les parties. Sa majesté, qui ne veut pas rendre son affiance onérense à ses amis, ne fait aucune difficulté de renoucer à celle qui la hait avec l'Antriche, si tel est le votu de S. M. l'empereur François. — Ce changement dans les rapports de la France et de l'Autriche n'intéréra en rien l'amitié et la bonne intelligence résultant des derniers traités qui ont rétabli la paix entré les deux puissances.

Le soussigné, etc.

and the inventor of the **Signey te due to Breach**, each sole must be come in additionable of the action of the additionable of the action of t

(No. 11.) Réplique du duc de Bassano,

Relativement à la médiation, que respect le

Le soussigné, ministre des relations extérieures, a place sous les yeux de S. M. l'empéreur et los la note de Son Exc. M. le comte de Métteunich de date de ce jour, et relative à l'offre que la cour de Vienne fait de sa médiation.

Sa majesté impériale et royale l'a chargé, én les ponse à ladite note, de présenter le projet d'articles ci-joint comme un simple canevas pouvant servir à la négociation, pour laquelle M. le comte de Metter-

pich et le soussigné sont respectivement munis de

pleins pouvoirs, moi main reconnaîtra dans le sens des dispositions projetées le désir de sa majesté de replacer sur ses bases l'Europe ébranlée par trente années de guerre, et de substituer à des paix partielles une paix générale, négociée non dans le cabinet, mais devant toute l'Europe, et en face de tous les peuples.

Ciest alusi qu'il en sur usé à Munster, à Nimègue, à Ryswick, à Utrecht; les puissances ne furent point arrêtées par la complication des intérêts et les lenteurs inséparables d'une négociation générale; et même, lorsqu'à Osnabruck on avait de plus à concisier des idées de religion, toujours si délicates, et de leur nature si peu susceptibles de modification, toutes les difficultés furent surmontées avec le temps et la persévérance. Pourquoi, aujourd'hui qu'elles sont assurément moins grandes, désespérerait-on de parvenir à un heureux succès?

Sa majesté prétère, pour le lieu du congrès, Vienne ou Prague, comme de grandes résidences où tous les pégociateurs pourront se trouver réunis. Elle s'en rapporte au médiateur aur les mesures de police à prendre pour, faire jouir les plénipotentiaires des priviléges et des honneurs qui appartiennent à leur caractère et à la dignité des souverains qu'ils représentent.

The soussigned, etc., ... done of the control of th

Signd, le due pr Bassano.

l'Autriche, asin de commencer les négociations, et soit par des prélimienies abois panulne convention, soit par un traite de paix particulier, de faire cesser l'eslission du sang qui assige le continent.

AR! Griff & attento juillet, l'une des deux parties belligérantes dénonce l'armissier . conformément à la

Art. 14" S. M. l'empereur d'Autriche office à mé-sérment de succitation de la moult de mouse de distion pour la pacification genérale. distion pour la pacification genérale. Art. 2. Sadité majesté, en officant sa médiation, n'entend pas se présenter comme arbitre, mais comme un médiateur animé du plus parfait désintéressement set and proper positive services is spiritely the set of the services of the s de concilier les différent set de faviliter qu'il dépendra de lui, la pacification générale.

Art, 3, La médiation s'étendra à l'Angleterre, aux Etats-Unia, au roi d'Espagne, à la régence de Cadix et a toutes puissances des deux masses helligérautes.

S. M. l'empereur d'Autriche leur proposerances villes de Vienne ou de Prague pour le lieu du con-

Art. 4. S. M. l'empereur des Français accepte lui et ses alliés la médiation de S. M., l'emp d'Autriche, telle qu'elle est proposée par les ar ci-dessus.

Elle accepte également pour le lieu du congres celle des villes de Vienne on de Prague qui sers le plus à la convenance des autres parties belligérante

Art. 5. Les plénipotentiaires français que prussiens se réuniront, dans ladité ville, de cinq premiers jours de juillet, sous la médit

l'Antriche, sfin de commencer les négociations, et soit par des préliminaires proin passande convention, soit par un traité de paix particulier, de faire cesser l'effusion du sang qui afflige le continent.

Att. 3. September of the property of the left of the l

zus, arroteland i sal. this et a par la convenir estate de convenir es

de la Inédiation à fontes les puissances belligérantes, pour la réunion d'un congrès de pacification générales, qui lixe sur des bases stables les intèrêts de unter les puissances de l'Europe, ébrance depuis muter les puissances de l'Europe, ébrance depuis

Art. Il ser convoqué à cet effet un congrès genéral dittu les villes de Prague ou de Vienne, au choix des parties. Art. Les États-Unis d'Amérique sont invités d'y envoyer des plénipotentiaires.

Il sera, pour l'Espagne, admis des plénipotentiai-

res du roi d'Espagne et de la régence de Cadix.

\* In convention, qui a ché définiul en la la parte de la parte della parte de la parte della parte del

Monation 🗠

efrond in the construction of the construction of the configuration of t

Art. Les Frats-Puis d'Aridingue sent mymes en

add come and an area range at \$45.

-LA-NEGOCIATION DE. DRESDEW.

ET M. DE METTERNICH.

### ( N°. 1. ) Lettre de M. de Metternich

A M. de Bassano.

Gitochin, le 8 juillet #8:3.

Monsieur le duc,

Je fais passer à M. le comte de Bubna deux lettres autographes de sa majesté impériale et royale apostoli que, dont l'une est en réponse à celle de S. M. l'empereur des Français, en date du 30 jujn, et l'autre porte ratification de la convention du 19. Cet officier général

s'adressera à voire excellence pour la présentation desdites lettres et pour les faire parvenir à leur haute destination, suivant que votre excellence le trouvera le mieux convenir.

Sa majesté s'est fait un plaisir d'accèder au désir de l'empereur, relativement au lieu des négociations, et elle a donné sur-le-champ des ordres afin que tout soit préparé à Prague pour la réception des négociateurs. Ces nouvelles dispositions extreau toute gociateurs. Ces nouvelles dispositions extreau toute fois quelques jours, la réunion ne pourrait guère se faire avant le 8 du mois. Je mempresse de vous en prévenir, monsieur le duc, pour que l'arrivée simultanée des négociateurs puisse avoir lieu dans la journée du 8 de juillet. Fadresse la même information et invitation au ministère de S. M. l'empereur de Russie et à celui de S. M. le roi de Prusse.

Je prie votre excellence d'agréer, etc.

Signe, METTERICE.

(Nº. 2.) Lettre de M. de Metternich

Au même.

Branden, le 8 juillet 1813.

Monsiente la immer

Monsieur le duc,

car Merican

ுக் சேரும் மிரு சி. ஆ.

Par ma lettre du 3 de ce mois j'ai en l'honneur de prévenir votre excellence de l'invitation que nous

adressous au ministère de S.M. l'empereur de Russie, et a celui de S. M. le roi de Prusse, pour la réunion des négociateurs respectifs à Prague; les réponses de M. le secretaire-d'état comte Nesselrode ; et de M. le chancelier baron de Hardenberg, en date du 6, me sont parvenues ici ce matin par estatette. Elles portent l'une et l'autre que le terme du nurr, que nons avions proposé, étant trop rapproché pour que cet intervalle put suffire au temps requis pour les expeditions, instructions et pour le voyage, les népeditions, instructions et pour le voyage, les népeditions, instructions et pour le voyage, les népeditions a prague dans la journée du nouze. Je présume, d'après ce que votre excellence m'a fait l'honneur de me dire, que cette époque de réunion sera également de votre convenance. Du reste, les arrangemens sont prêts de notre côté pour la réception convenant ple des négociateurs au lieu de leur réunion.

Agréez, monsieur le duc, etc. chancelier baron de Hardenberg, en date du 6,

Agréez, monsieur le duc, etc.

C. . . HELLERNICH

Signé, METTERNICH.

(No. 3.) Réponse de M. de Bassano.

Dreede, le 9 juillet 1813,

Monsieur le comte

EiR1 1- 17 8 pt 17 17 1813.

Monsieur in dan

M. le comte de Narbonne venait de partir pour se rendre auprès de vous, alin d'avoir des nouvelles

sur la homination des plenipotentialires rubse en prinssien, Touverture des négotiations et la prolongation de l'armistice, lorsque M. le combe de Bublia m'a festis la lettre que voue excellence m'a his l'his l'homeur de m'écrire bier.

On los plenipotentiaires seralent sans addule difficulté à Prague le 12; quoique teux de la fluisie ne mons luisent pas commus! Cet objet est de ped d'importance quals m'en est pas de meme de te qui regarde la prolongation de l'armistice : fl'ést hillispensable que mous saccimpatience le retour du conflier charge de teux des lettres con de retour du conflier charge de teux des lettres con le retour du conflier charge de teux des lettres con le retour du conflier charge de teux des lettres con la conflier de le retour du conflier charge de teux des lettres con la conflier de la conflier d

Sa majesté avait pensé que, conformément à l'article 4 de la convention du 30 juin, S. M. l'empereur d'Autriche s'étant réservé de faire agréer à la Russic et à la Prusse l'engagement que nous avions pris, vous vous seriez chargé de cet objet, et vous auriez fait connaître l'arrangement adopté. La prolongation de l'armistice devait être publiée dans les places et à l'armée. Je prie votre excellence de me faire savoir ce qu'elle a fait et ce qu'elle a appris à ce sujet. De notre côté lé prince de Neufchâtel écrit A pos commissires à Neamarck, la lettre dont je vais donnet communication à M. de Bubna, Nous agrions sais oftendemarche des le premier moment, si nous Maniena pas em que vous vous en éticz chargé. Étant Anglegéaud nous importe de savoir si nos ennemis le sipp Side de listaient pas, et s'ils devaient refuser de prendite le thund chagement que nous, la position

gre nous svions voulus éclaireir de trouverait emhouillée de ponyeau. Sa majesté a lieu de resteter,
mennieur le comte aute potre excellence as se soit
mennieur le comte aute potre excellence as se soit
per ede temps.

The company desire que Mala contra de l'emperence de temps.

The compensus désire que Mala contra de l'emperence de temps.

The compensus desire que Mala contra de l'emperence de temps.

The contra que de la selle de l'emperence de l'e

eraf in the common and some management of the some state of the some some and the common and the

Je reçois, dans le moment où j'allais expédier le présent cournier, la siste que M. le duc de Bassano m'a adressée le 9 juillet. Pour ne pas arrêter le présent expédition, je me réserve d'avoir l'honneur de lui répendre cofficiellement demande les vous pris de le prévenir toutefois que, d'après uil confider qui m'est arrivé la nuit desmère de Rejohenbach ; les

coursede Bustie bt she Pruste aut recommit villeteles ment le terme dance southing colleng terme del négociation, et qu'elles parténioppèrons points detteur chtérit aminitie avent entre appoparait est commitmale que so qui pleut avid naminà uniciprolongation d'arbusietice dans les formes militaires estudul reconstide la commission à Neumarch. Jaimer avec pluisir, eput es que the shande Maile dub de Basquo; que l'entre a déjà transmissi fierdre aux commissions fremés de s'entendre avec les commissaires enzeniss. emissional

estimps survestions of assistantically survestions of assistantical approximations of assistantical quadratical assistantial assistanti

. s. General

## (No. 5.) Leitre de M. de Metternich

A M. de Bassano.

Prague, le 12 juillet 1813.

Monsieur le duc,

Le comte de Narbonne m'a remis hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le q de ce mois. Occupé de l'expédition d'un courgier nous le comte de Rubna, j'ai chargé ce général d'informer votre excellence que nous venions d'être préger

Wirsdelieusse stoderedere trammilianska Rhusse pagaielles avindat aphilis le ustine vita i el little négociation, et qu'elles pecifinoppersab poirrest deduns dantici accumusity et des de rounds Muselodit i de trouves Birth Bright Bres gard water Libian caired to Appending page volting prince and the grant spiritus of the second sond shargen parilSahMull'emperaturites Fruitpate d'assistanta a mágo ciations , con jer insullatterde sa tido-s s'entendre avec les commissaires cuadwina aniahorq -Liepperenrettinal Brandois dans leights strict in-Web kindly supithmosqib carpos sich zwijer ist destigte androis y spain most tempner to chittesta occupie pikr the met jesté impériale, ne saurait avoid lieut. Notus serons très-aises de conserver ici M. le comte de Narbonne, et je m'empresserai d'entretenir avec lui les rapports les plus suivis.

Je vous prie, etc.

14.7 m &

. Signe , METTERNICE.

( Nº. 6. ) Réponse de M. de Bassano.

Dresde, le 16 juillet 1813.

Le comte de Note of atrop al grafique de leure

Tai reçui la lettre que votre excellence in a la lettre que votre excellence in a la lettre de repropossis d'y repondre hier, mais des depeches qui venaient de nous parvenir de Neuharck, et que je m'empressai de communiquer à M. le comte de Bubna, me portèrent à différen jusqu'anjourd'hui. De nouvelles lettres des mêmes commissaires arrivent à l'instant, et nous anaoneent que MM. de Schouwaloff et de Krusemarck unt roçu du général en chef des armées combinées les pouvoirs nécessaires pour conclure la convention relative à la prolongation de l'armistice. Il est donc probable que dans la journée de demain centeralisies impartante serattemanée arien (f

Sa majesté ayant appris que se M. L'empéus d'Austriche aurait pour agréchle que la senduite de la Rustie, dans la monimitation de semplénipasentiéire, mestre point imitée par nous; sachant, d'ailleurs, monsieur le contte, d'après ce que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 8, que le projet de nemmer Mi leidue de Vionnes avait été agréé par votre auguste mattre ; il n'en a pas fallu devantage pour fixur le choix de l'empereur. Je présente ce soir à la signature les pouvoirs qui doivent être remis à M. le duc de Vidence et à M. le comte de Narbonne, pour la régociation de la paix.

M. le duc de Viçance ayant rámi provissirement à son service de grand-écuyer celui de grand-marechal du palais, des arrangemens qu'il doit prendre au, moment de son absence enigeront qu'ils sée journe encere icis Son départ ne sera pas longtemps différé.

Agnées 4 respectation counte, etc., de sous lessons

and a remain the last the desired appropriate the property of a

and the individual of the management of the individual of the indi

Désirant accélérer par toutes les metures en notre particien la plus prompte réunipul des négociateurs à Broqué e jo méture les prier votre excellence de porter à la commaisance de 6. Multempereur des princat les déclarations officielles du Mignitus et des les déclarations officielles du Mignitus et des la particle de la particle de 1 puillet de la particle 6. M. I. de toutes les Russies particle Nesselvode et de la particle 6. M. I. de toutes les Russies particle Nesselvode et de la particle 6. M. I. de toutes les Russies particle Nesselvode et de la particle 6. M. I. de toutes les Russies particle Nesselvode et de la particle 6. M. I. de toutes les roi de Prassel, par S. Exultin le les particle 6. M. I. de toutes les roi de Prassel, par S. Exultin le la prelengation de l'acceptation la plus formelle de la prelengation de l'acceptation de l'acceptation le prelengation de l'acceptation le production de l'acceptation le production de l'acceptation de l'

Ma déclaration produble que M. le lieutenant gémirali commade Bubna a été chargé de transmettre à manifet à votre excellence se trouve donc recevoir; par l'office que j'ai en l'honneur d'adresser à votre excellence le 12 de ce mois, ainsi que par le présent, la confirmation la plus authentique de l'entière exécution du sens et de la lettre de l'engagement pris par nini de indicense de proposition de

Tai Inonnepp digg, etc.

See a le conte le Arstrage

Lettre de M. le comte de Nesselrode graditalitatif de productif als series.1 A M. le comte de Stadion.

A. M. le conte de studion.

.Tzachenberg, le 29 juin. 1813.

Monsieur le comte,

Mon-cur le comte

Dès mon retour de Ratisbonne, je n'ai pas manque de soumetre à S. M. l'empereur la proposition que votre excellence a été chargée de nous faire relativement à une prolongation de l'armistice jusqu'au 10 août. Fidèle aux principes de ne prendre aucu délermination sur des objets d'une telle importance sans s'être concertée préalablement avec des allies sa majesté impériale a disséré d'y répondre, qu'elle allait avoir une entrevue avec le prince roya fixée au o de ce mois. Son altesse reva est arrivée avant-hier à Trachenberg. Sa majesté im periale a eu la satisfaction de trouver le prince dans des dispositions entièrement conformes ar envers l'Autriche. En consequence, les deux cour alliées se sont décidées, avec lui, à donner à S. M l'empereur François une nouvelle preuve d'amine et de confiance, en prolongeant, au détriment même de leurs intérêts militaires, l'armistice jusqu'au 10

andre MMU di Austrace est de l'Emisbolité relevirons su jeur d'hui l'ordre de régler, sous la médiation de votre cour, tout ce wir a rapport a elite prolonguilon:

Jai l'honnens d'être, etc.

Signé, le comte de NESSELEODE.

M. I .. .. in Vesselvede Lettre de M. le baron de Hardenberg

A M. le comte de Stadion.

T ach abers, bear juster, Ers. Trachenberg, le 11 juillet 1813.

Moisseur le comte.

Monsieur le comte,

Monsieur le comte,

De me suis empresse de mettre sous les veux de le me suis empresse de mettre sous les veux de le me suis empresse de mettre sous les veux de le me suis empresse de mettre sous les veux de le me suis empresse de mettre sous les veux de le me suis empresse de mon retour de Raisser en le mettre excellence à été de le mois faire relativement à la prolongation de l'armistice jusqu'au. 10 août. Sa majeste à différé d'armistice août de Suéde, avec lequel elle devait avoir prince royal de Suéde, avec lequel elle devait avoir me entrevue à Trachenberg, le 0, et avec le ministre d'armistice d'armistice pre d'armistice d' es se sont décidees, avec loi, à donner à S. le prennr lirançois non souvaire preuve d'autre de dans la preuve d'agrère de la preuve d'agrère d'a ées, se som décidaes en in the contract of detriment meme de legge intégéts milyon a l'impossion jusque W. TEGOCIATION DE NEUMARCK

#### POUR LA PROLONGATION DE L'ARMESTEUR.

N°. 1. Lettre des commissaires français, du 11 juillet 1813. —
N°. 2. Réponse des commissaires alliés, du 11 juillet. —
N°. 3. Lettre des commissaires français au prince de Neufchâtel, du 17 juillet. — N°. 4. Lettre des mêmes au même,
du 26 juillet. — N°. 5. Texte de la prolongation de l'avissice,
du 26 juillet. — N°. 6. Lettre de M. de Metternich à M. de Bassano, du 22 juillet. — N°. 7. Réponse de M. de Bassano, du
24 juillet.

Messieurs,

Lettre des commissaires français à Noumande il

Reumirck, le'ri juillet 1813, à deux heures et demie du soir.

de transmeren seas per de de taups yetusianilla v

Nous avons l'honneur de vous prévenir que S. A. le prince vice-connétable major général nous instruit que S. M. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation, et l'ouverture des négociations à Prague le 12 courant, et la prolongation de l'armistice jusqu'au 10 août, afin qu'il y ait un intervalle de quarante jours entre les négociations et leur terme, S. M. l'empereur et roi a accédé à cette proposition.

Nous sommes donc autorisés, Messieurs, à vous

proposer qu'il soit signé entre vous et nous une convention relative à la prédengation de l'empistice jusqu'au 10 soût.

Agriculta Photo contrast prosterior All Property

Signé, FLAHAUT, DUMOUSTIER.

1 dling of the second of the

### Messieurs,

Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'homieur de nous adresser aujourd hui à deux heures de l'après-midi. N'ayant encun ordre ou autorisation quelconque qui ait rapport à l'important objet dont vous nous donnez connaissance, nous devons nous borner à vous assurer que nous neus empresserons de transmettre sans perdre de temps votre lettre à S. Exc. M. le général en chef.

Agrees, etc., etc.

inclear such a real:

approximant, Signe, le compte Schouwsterr et Kausmank,

along of the serial

undersuperdy of the

and there are the serial

and the serial ser

of a moj of obragor inp offer in ordening of covery of the serious of the serious

None avons l'honneur de vous remettre la copie d'une lettre que M. le général en chef des armées combinées a écrite à MM. lengénéraix ressects prussien. Votre altesse y verte que le général sus ques m'admet pour la prolongation de l'armistice justicien to soût.

Extrait de la réponse de M. le général en ches ples armées combinées

A MM les commissaires russe et prassien.

Beichonbert , le . Spailles Sch.

#### Messieurs.

J'ai en l'honneur de recevoir votre lettre en date des 3 de ce mois, ainsi que le projet de convention qui s'y trouve joint.

Je vois que deux difficultés en arrêtent la conclusion.

La première est celle qui regarde le jour où les hostilista principant principana pobro Condino Par redu. à cet égard, de S, M, l'empereuna avent son départ de l'armée, des ordres très positifs, je ne puis que m'y confemper axactement. Nous ne saurions consentir à dépasser le terme du 10 août (n. st.) pour la reprise des hostilités, si les préliminaires de la paix n'étaient placing a section of pumping a Los adorum a linear of the fear dipersecuti batacapades potas tone, outdestipulared amatementre appropriet in the property of the property of the helpoint fasteringention pleadenoutries and property Pholy is a selection of the selection of (n. st.) pour pouvoir recommencer les hostilités le 11 août (n. st.), c'est-àidire que, piess le mondent demirgita sentre leaces lett [ 4 ] larmistice aura cessé, et que l'on sera en droit d'agir hostilement. Je ne Constituit ides la responde main de datique dell'union dup même mon désig; 190mme of na l'est/pas. En conséquence, il est inutile de revenir sur ce point.

La seconde difficulté concerne les officiers à envoyer aux places occupées pan les troupes françai-

ses, etc., etc., etc.

Signé, le général en chef Descise: M'Tobly.

I si en l'in réseur de recevoir votre lettre en dou des in de ce mois, a figure le projet de convention qui sy trouve joint.

ie voi, que deux dide willés ou aerétent la couclu-

:092

de Stationeur, commundeur de l'ordre de Statione de Statione de Stationeur, communication de Monte de Vierre de Vier

Le cente de Schentales, lieutemant général, aidééde limps de gament de source les Russies, grand-evois de l'ordre de Volodimir de la deuxieme classe, grand-eroix de l'ordre de de la deuxieme classe, grand-eroix de l'ordre de défait el Anttomatheuoire ablutionanté l'enuré anoife de - durrellationois ghoire de chartellationois ghoire de chartellation de l'enus deux distintantes de l'enus deux, et quantes n'au de l'enus deux de l'enus de l'enus deux de l'enus de l'enus de l'enus deux de l'enus deux de l'enus de l'enus de l'enus de l'enus de l'enus deux de l'enus de l'e

rouge de Prusse;

TUANITA la 18 10 no de prissa de Prusse, gracial de Service de S. N. le toi de Prusse, grand-croix de Portice de la igle-renge, cheraber de l'ordre du mérite; munis de pleins peur sies de S. Eve, monsieur le général d'inferteur et la Tolly général en control de la monsieur le général d'inference de la gracial d'inference de la prolognation de l'action de la control de la gracial de la gr

Les puissances belligérantes ayant jugé nécessaire Les puissances belligérantes ayant jugé nécessaire Les puissances belligérantes ayant jugé nécessaire de prolonger Farmistice conclu à Plesswitz le juin dernier, ont nommé à cette fin, pour leurs pléni-

Le baron Dumoustier, général de divisionispassionel en second du corps des chasseurs à pied de la garde impériale, chambellan de S. M. Lempereur et roi, l'un des commandans de la légion-d'honneur;

Et le baron Flahaut, aide de camp de S. M. l'empereur et roi, général de brigade, officier de la légion-d'honneur, commandeur de l'ordre de St.-Henri de Saxe, mpunis de plains-pouvoire de son altesse le prince de Neufchâtel, vice-counétable, major général de l'armée;

Le comte de Schouvaloff, lieutenant général, aide de camp, général de S. M. l'empereur de toutes les Russies, grand-croix de l'ordre de Wolodimir de la deuxième classe, grand-croix de l'ordre de fointel Annieur chevalies l'enfanté de four Courge de la repliation supplieur dominant de l'ordre de structure de l'enfante de l'ensale y dominant de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, et guanderroix de l'aigle rouge de Prusse;

Et le baron de Krusemarck, général-major au service de S. M. le roi de Prussse, grand-croix de l'ordre de l'aigle-rouge, chevalier de l'ordre du mérite; munis de pleins-pouvoirs de S. Exc. monsieur le général d'infanterie Barclay de Tolly, général en chef des armées combinées;

Art. 1. L'armistice signé à Plesswitz est prolongé

juquian ag juillet.

Art. 2. Aucune des parties contractantes ne pourra denoncer l'armistice avant ladite époque.

Art. 3. Si, ce terme expiré, l'armistice est dénoncé par l'une d'elles, elle en fera, six jours d'avance, la notification au tjuartier-général de l'autre partie.

Art. 4. Les hostilités ne pourront, en conséquence, recommencer que six jours après la dénonciation de l'armistice aux quartiers-généraux respectifs.

Art. 5. Ladite convention serà renvoyée par des officiers français, à Stettin et à Custrin, et quant aux places de Dantsick, Modlin et Zamosck, les dépêches cachetées du major général de l'armée francaise, et le traité pour la prolongation de l'armistice, sepont partés par un officier/ruise ann goulerneurs de Dentzick, Modlin et Zamoschy qui jen rapt portera les réponses et chetées dans hait journ en mi

Arte 6. Quanti aux difficultés survenuel quella resou tité des subsistances à fournir aux gamisons des places pendant le dunée de la prolongation de l'agmistide, on gonvient, de s'en néférer de part et d'autre aux planipotentiaises des puissances bolligérantes à Prague, sous la médiation de l'Autriche, et en prédicht pour base ce qui est prafiqué en pareille occasion. 1"

. Agt., 7, Touten les clapees et conditions de la convention de Plesswitz seront exécutées pendant la prolongation de l'armittide, telle qu'elle est réglée cia not to in, by hell comestic, sm dessus.

Fait et airêté le présent acto en sept articles et en double expédition, les jour, mois et an que dessus.

(Suivent les signatures.) region to the contract that the total term

க்க கவிற்கரும் 🎺 I surrent in innerent bine

de ray person a transmant an entilite de sel ; to he morale de ser la manage de manage de ser la manage de s

Mule comte de Narbonne m'n continuniqué la dépérite que votre encellence lui a adressée, en date du 19 dence mois qualisi que les pièces y annexées conservant los discussions qui ont en lieu d'Neumarch relativement à l'atmistice.

Lis rendh dompte à l'empereur du nouveau retand qu'hiphouve l'adritée de M. le dus de Vicence. C'est d'ordne de 14 majesté impériale que j'écris directament, à voire excellence pour la prier de porter à la connaîtance de S. M. l'empereur des Fransais la pénible impression que ce retard à produite surelle....

L'empereur, les adressant l'offre de sa médiation aux puissances belligérantes, n'a pas été seulement mu par le désir de la paix; il y a été également déterming par le besoin de saire cesser le plus tôt possible les charges qui, souvent, plus que la guerre même, s'appesantissent sur les peuples, pendant cet état intermédiaire qui n'est ni la guerre ni la paix.

Sa majesté impériale n'a pas demandé la prolongation de l'armistice de Pleisawitz. Elle n'a cepen-

dant pas hésité djempleyer ses bons offices pour fine ethnettre per les puissepons alliges un tempe additionnel de vinst jours à significat terme présumé des négocistions ni lesquels su standu les distances ados quartiers gépégaux respectifs et les pourparlers nét certaines hom frith aguest great great bristant ands prolongation de l'armistice, pe pouvaient guère s'onjuillet, jour conserver of applicing of aup wing ul. L'engagement que, par l'article 4 de la convention dr. 30 juip despige "S. Mr. l'empereur des Français क्ष्याक्षां की, त्रश्रांक्रांक्षां क्ष्यां का क्ष्यां की क्ष्यां की क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के क्ष्यां के dénoncer avant, le 10, april, l'ampistice missautiment propents par nous aux prissences alliées, LL MM. l'emperent de toures les Russies, et le roi de Rausse - 1808 édèrent à la propposition de l'Authich que transsaisanna paa tandé à faire parvenir à S. M. l'empersuis des -Erapçais l'information offinielle de lepr engagement formel à ce spiet. Que pouvait-il rester à désirer aux "puissances, helligerantes, pour, entrer,, en mégociation ch Prague? Par quelle autre poie plus legale Lengasement, de la France et le contrangagement des alliés de ne pas dénoncer l'armistice ayant la 10 200t "pouvaient-ils Atre même rendus obligatoires de mart et d'autre? Quel surcroît d'assurances la France pounivait-folle attendre sur la détermination, des puissances erallifes di Quello, garantie, plus ;; certaine pankaitelle entir recensir d'une sincérité entière et parfaitement réciproque jusqu'au terme convenue de la la contra de la contra del contra de la contra del la contra de

Des inrdens (dependant furnut expédiés nu lquarnien-général français d'aux commissaires à Naumanck.

ender des generales des plans abstracts es tals arbites de dans isorbiscuges hannanning sectors in de popula conner : 42 il cutthing tes remads les plus précient a larcadse de la parx! Conditions prevoir la possibilité er des passances Mices readis a Prague des de 14 juillet, jour convenu pour l'artivée des plenspotent mines de pale et d'autre , rey couversient le 122 du monte, hond sentement land one wingten percentiante Annyaisby day, willis memerchill theserconders whe dénoncer avaçedeira aos de supporte reseaudande Wo discerniferentiament and the strain of th seriale Misse phite de duble qu'a Netabrick mane le મજઈ લેક્સદારાતા તામ કરાય કેમાસ લેખીક મામાં કે વન્દ્ર વ્<del>યાવના કારાયા કે</del> yewe apani. Dix jónis precediché aban pas amas -अस नेडिंग के कि अप अप सार्थ की नेक क्षा हाता पेक्सेड करा कर ाराष्ट्रांने ६८ हे, प्रवेश वा असमित्रा । ताराष्ट्रा वा को सारा है कि व्यवस्था । वा १३६ : लेडिस्ट्रिक्स रामेश श्रिकार प्रमाशास्त्र है। France in manufactuaix a lines of a fact che disse Bes formes diplomatiques la probbigados. de l'armisnater ex nominel need clare and some strives are the land. et d'antre? Quel surcroit d'assurances la l'igne anu on in the desire the support of the Sans doug suff pour he pas hisser stablir allburs inges species in a language description and a languages of a features and a features and a features and a feature réciproque jusqu'au terme convenientes est entre les cabines entre -in des registra prioritation des disconstitution des registrations des registrations de la constitution de bien me him iconmune, le pha te possible le terme auquel seront rendus ici les plénipotentiaires frâncaisaj et miljestécimpériale adéstriate vivennent de her plus voir de mouveaux ancideus servir de thotif à une perte de temps incépandié. de moite aroite a

Je prie votro lexicilence, etc. in animal milita.

1.

 $\phi$  dc

nounces alone seeper propose que la reamine.

Lettre di viv. Son copropose que la réunient ent lu

mino (No. 7.) Réponse du duc de Bassano.

inpla inot rus de contra d'inches de lingue.

bb onnes el Massa un vinos eté tien

Made gindfal de Bubna vient de me faire remêtire la ictue de voire excellence; en dité du 11 de ce mois. Ayant envoyé le même jour à M. de Narbonne sed pouvoire et ses instructions, j'avais satisfait d'avance à la demandé que vous me faites l'honneur de m'adresser par cette lettre. Elle se trouvait ainsi sans objet, et je n'ai point été dans le cas de la placer sous les yeux de sa majesté.

Quant aux détails dans lesquels vous avez jugé à propos d'entrer, monsieur le comte, je prie votre excellence d'agréer que je me borne, pour y l'épondre, à lui rappeler les faits au moyen de la notice ci-jointe.

Jar Phometic de tooks office, etc. and all contractions of the second of

a and de man doque Bignéy le due ma Batsano.

3 juillet. Lettre de M. le seillete de Menerquel.

Son excellence propose que la réunion
n'ait lieu que le 8.

8 id. Lettre du même. Son excellence propose que la réunion n'ait lieu que le 12.

9 id. Départ de M. le comte de Narbonne pour presser les réponses sur tout ce qui avait été convenu avec M. le comte de Metternich.

9. Minor Jenre din die de Bassaci de Molecumie
9. of ede Metternich. Il stronce de démarché d'
onnodu faite de leumarche du déponde tout en de la commodu faite de Meumarche du déponde tout en de la comination des plénipones de la nomination des plénipones ense en tentisires russe et prusses, et de leumare de successive de la pagne.

Bubna, Il voit avec plaisir l'ordre denné

15 id. Envoi des déclarations des ministres de l'armistice.

M. le comte de Metternich la nomination du duc de Vicence et du comté de Narbonne comme plénipotentiaires français.

17 juillet. Correspondance de Neumarck. Les commissaires russe et prussien ne veulent pro-

. I Dhoffet l'Ardistice and Michidau Mabûr

Lettre d'envoi de ces pièces à M. le comte 19 id. É rempingumon de Merrene e ancodral de la remesia, du 29 juillet 18 doinnestylk, ab atmon. ele Menet un de co 22/ id. / - Comespondance de Neumanck, Les com-1 11 / ... missaires russe et prussien munonéeil quils sont autorises à convenir de la prolongation de l'armistice aux termes de la militari gation de l'armistice aux termes de la militari des de la militari de la militar and a difficultée san l'envoi diofficiers français - the or many gonvernours des forteresses ét suit la - and the station des quotités pour l'approvisonnement des places.

des places. 1 Mile comte de Narhonne- no logal raq 23 kd. .... Envoi à M. le comte de Narbohne de la correspondance de Neumarck' et des instructions du prince de Neufchâtel, pour lever les dernières difficultés existantes.

id. Signature présumée des arrangemens à 25 Neismarck, V

Départ du duc de Vicence pour Prague, 26 id. en conséquence de la conclusion desdits

Le soussigné manst et et des allanes de la tet des allanes de ceres de sa majeste ince tiale et royale apostolique désirant voir ouvrir das le j'us court de lei les se gociations qui, d'ici ca tora tres reproste de

.1.

1) juillet. Correspondance le Neumarck. Les coumissaires russe et prussieume veuleut pro-

SEVILUS GONGRÈS DET PRAGUE.

Lettre d'envoi de ces pacces à M. le come 10. 1. Note de M. de Metternich aux plenipotentiaires français, du 29 juillet 1819. 11 1919 I Note du meine, transmettant deux -motes del plenipensadaires atlies b du Proutte. - Nola Note day plénipotentisies français, du 6 août. - Mr. 4. Note de Mi de Mesternich; transmettant deux notes des plénipotentiaires alliés, du 8 août. — N°. 5. Seconde note de M. de Metter-aich, du 8 août. — N°. 6. Réponse des plénipotentiaires fran-"aid, du gaott - Nu y. Note de M. de Metterhich transmettalle theust notes the plenipotentaires allies du 10 août. -. M. 81 Réponses des filépipotentisires françaint filu 10 août. -Mino. Note fle M. ide Metternich, pour le suprire de la négociation, avec deux notes jointes, du 11 août. — No. 10. Réplique des plénipotentiaires, français, du 11 août. — No. 11. Dédirection de guerre de l'Autriche, du 12 hout, et notes dictes par Napoléon. - Maorai Dernière aute de Milde Bassano, à .. M. da Mottomich, das 178. acht. H. N'; 131 Pernière pote de corresponding 2008 to things and the corresponding of the corresponding to the corresponding

structions to prince de Neutchatel, pour leve les <del>bentiers</del> duite alles nues Signaces pesquele des arrangemens

(No. 1.) Note de M. de Metternich

neard mon some if the back translet with translet in the death of the months of the configuration of the configura

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrangères de sa majesté impériale et royale apostolique, désirant voir ouvrir dans le plus court délai les négociations qui, d'ici au terme très-rapproché de l'armistice, doivent conduire à la pacification, des puissances belligérantes, a l'honneur, de s'adresser à LL. EExc. MM. les ducs de Vicence et le comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, en les invitant à se contente avec lui sur le mode à adopter pour les néguciations.

Il ne s'en présente que deux : celui des conférences et celui des transactions par écrit. Le premien, où les négociateurs s'assemblent en séanges néglées, retarde par les embeuras d'étiquette quer les letin gueurs inséparables des discussions verbales, par la rédaction et la confrontation des procès verbaux et autres difficultés, la conclusion bien au delà du temps nécessaire; l'autre, qui a été suivi au congrès de Teschen d'aprês lequel chacune des cours belligérantes adresse ses projets et propositions en forate de notes au plénipotentiaire de la puissance mediatrice, qui les communique à la partie adverse, et transmet de même et dans la même forme la réponse à ces projets et propositions, évite tous ces indonvéniens. L'extrait ci-joint en copie fera connaître à LL. EExc. MM. le duc de Vicence et le courte de Narbonne la marche qu'on a observée dans cette! occasion.

Sans préjuger les instructions que leurs excellences les plénipotentiaires de France peuvent avoit reques sur, un objet, seu lequel l'Autriche a déjà d'avance fixé l'appention de leur cour, le soussigné a l'honneue de proposer de son côté ce mode, par le double motif de l'avantage énoncé plus haut, et de la brièveté du

telage fice pent la turifé des negociations. La cour mentantité de l'étité des negociations. La cour mentantité de préférer, cette vois allivégée, par la considération que les hautes puis marches perfect en négociation sont les mêmes dans les plénipotérationes ont été réduis pour le congres des Penchen , let selle se platé à voir dans l'heureuse lesse des transactions d'alors, le gage d'un résultant mustalisabilitées présentes.

Lid supplier asiait avet empressement cette premiète eccision applier à LL. EExc. MM. It duc de Vicempe et le comit de Narbonne, les assurances de substant considération.

squares the fish he made a few and a

Signé, le compe du Maragamen:

AML AMERICA Interests (Visiones jet le comité de le 1888).

Nami pang phinipology tipi 1994 de Frances (1981) (1984) (1984) (1984)

Formes, qui patiété observées dans les négociations

, de paix, au congrès de Teschen, en 1779.

L'instruction des plénipotentiaires des puissances belligérantes, connue des ministres médiateurs, portait de traiter de la paix sans aucun appareil de congrès rains ancune formatité ou étiquette qualconque, en ac renfermant dans les procédés et les usages ordinaires della appiété. Au moment de leur réunion, les emprés et légitimèrent près du médiateur, et le infiniterraidament près des pulsantes bélligérantes

des l'adresser des l'adres leurs projets de pais l'artification teur, et c'est par son canal qu'ffs fécurent res rel Posses en les contre projets de la partie adverse. curles pleniporentiaires mont, pendant toutelle aurel du congressivent aucune conference generale? Als -farent cependant en contact John Miler entre eux. "Cemeriur que le Jour de la signature de finite de 'paix que les plenipotentiaires des punsances Bellige rantes s'assemblerent pour la premiere el pour la def-There fols , wee Tes mediateurs en seance generale, pour echanger les pleins pouvoirs les pecurs avet les rivée des ordres que la excella estibile estibile leur cour, et de pouven mesitel apres enfrer en matière, le sonesigné a l'accent de les inviter à veuloir bien , dans l'intervalte, parcatter a lecteure, il s (No. 2.) Note de M. de Metternich

Transmettant deux notes des plénipotentiques ellips. 912

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étédigères de sa majesté impérible et royale apostolique,
plénipotentiaire de la cour médiatrice, a reçu la réponse de LL. EExc. MM. le duc de Vicence et le
comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, à la note qu'il a
eu l'honneur de leur adresser le 29, pour les inviter
à se concerter sur le mode à adoptér pour les négociations. Il a transmis cette réponse à MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse, et la Thônneur
d'envoyer, ci-joint, la copie de Celles de Cès pléni-

potentiaires in Lit. EExq. MM sleidunden Vicence et le comte de Narbonne, fam a mos me des de most

Le sopssigné regrette la retard qui résultora , pour la marche de la négociation, de l'obligation où leurs excellences, ont crisise tranver, de soumettre à leur conr. une, question de forme, sur laquelle il avait mpéré qu'elles se trouvaient autorisées à sa prononcer enspite des pourparlers : antérieurs L à l'instar de MM, les plénipotentiaires de Russiquet de Prosse. Comme, il est essentiel noutefois de ne pas perdre In temps and resters paur la migociation a après l'arrivée des ordres que leurs excellences attendent de leur cour, et de pouvoir aussitôt après entrer en matière, le soussigné a l'honneur de les inviter à vouloir bien, dans l'intervalle, procéder à l'échange des pleins-pouvoirs, et de les prévenir qu'il adresse la même invitation à MM. les plenipotentiaires de Russie et de Prusselagioniq est esta a souli motor e . . . .

sous la deta d'hier, par laquelle S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, lui propose, en qualité de médiateur, les deux modes à adepter pour les négociations actuelles. Le soussigné accepte d'abondance le seçond, c'est-à-dire celui de la forme écrite, comme le seul en effet qui puisse remédier à la perte d'un temps précieux passé dens une vaine attente.

Les résultats que M. le comte de Metternich se promet d'ailleurs d'une forme de mégociation qui a été créée, pour ainsi dire, par les mêmes puissances dont les plénipotentiaires sont ressenablés aujourd'uni, sont trop, désirables pour que le soussigné n'en accepte pas l'augure avec la plus vive satisfaction.

Il s'empresse d'offrir ici à S. Enc. M. le comte de Metternich les témoignages de sa plus hante considération.

Pregue, le 30 juillet 1813.

Signe', D'ANSTETT.

#### Note de M. de Humbolds

A M. le comte de Metternich.

Le soussigné a vu par la note que S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. l'empereur d'Autriche, lui a fait l'honneur de lui adresser en date d'hier, en sa qualité de médiateur, quel est le mode que son excel-

Il n'hésite donc point de déclarer, en vertil des pouvoirs dout/il estimani ; qu'il nocepte le model des transactions par depin et par des pièces de lessées à la cour médiatrice, proposé pour les négociations pré-

sentes.

il se flatte de montrer en même temps par-là le soin 'qu'il met d'évîter tout ce qui pourrait apporter des longueurs à la négociation, ainsi qu'il l'a prouvé par l'exactitude avec laquelle il s'est rendu à Prague le jour même qui avait été fixé formellement pour l'arrivée des négociateurs; qu'il n'a nullement tenu à sa cour que les négociations n'aient commencé au terme convent, let que c'est sans sa faute que le temps qui reste pour leur durée a été réduit à la brièveté dont S. Fixe Mode combe de Metternich parle dans son office: un . 7301 '250

Tour II. 2°. Édit.

occasion pour réitérer à S. Exc. M. le comte de Metternich l'assurance de sa haute considération.

Prague, le 30 juillet 1813.

· Signé, HUMBOLDT.

Concordat cum originali,

Signé, METTERNICH.

A.Son Eng M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères de sa majesté impériale et royale apostolique.

## (N°. 3.) Note des plénipotentiaires français

#### A M. de Melternich.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur et roi, ont l'honneur de répondre aux notes qui leur ont été remises par S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. I. l'empereur d'Autriche, plénipotentiaire de la puissance médiatrice.

La convention du 30 juin, par laquelle la France accepte la médiation de l'Autriche, a été signée après que l'on fut convenu des deux points suivans:

- 1°. Que le médiateur serait impartial; qu'il n'avait conclu et ne conclurait aucune convention, même éventuelle, avec une puissance belligérante, pendant tout le temps que dureraient les négociations;
  - 2º. Que le médiateur ne se présentait pas comme

arbitre, mais comme conciliateur, pour arranger les différens et rapprocher les parties.

La forme des négociations fut en même temps l'objet d'une explication entre M. le comte de Metternich et M. le duc de Bassano. Il fut jugé convenable de s'entendre d'avance à cet égard, parce que, dès la négociation de l'armistice du 4 juin, la Russie avait manifesté ses intentions et donné à connaître qu'elle voulait ouvrir des négociations, non dans le but de la paix, mais dans la vue de compromettre l'Antriche et d'étendre les malheurs de la guerre. On s'arrêta à la forme des conférences.

Les soussignés ne peuvent que témoigner leur étonnement et leurs regrets de ce que, depuis plusieurs jours qu'ils sont à Prague, ils n'ont pas encore vu les ministres russe et prussien, et que les conférences n'ont pas encore été ouvertes par l'échange des pouvoirs respectifs, et enfin de ce qu'un temps précieux a été employé à discuter des idées aussi imprévues qu'incompatibles avec le but de la réunion d'un congrès, puisqu'elles tendent à établir que les plénipotentiaires doivent négocien sans se connaître, sans se voir et sans se parler.

La question posée par le plénipotentiaire du médiateur, dans sa note du 29 juillet, lorsqu'il invite les soussigués à se concerter avec lui sur le mode à adopter pour la négociation, soit celui des conférences, soit celui des transactions par écrit, a été résolue d'avance par les explications qui ont accompagné la convention du 30 juin.

Toutesois voulant, autant que cela dépend d'eux, lever toutes les difficultés et concilier les prétentions, même les moins fondées, les soussignés proposent au plénipotentiaire du médiateur, de n'exclure ui l'un ni l'autre mode de négociations et de les adopter concurremment tous les deux.

A cet esset, on traiterait dans des conférences régulières, qui auraient lieu une ou deux sois par jour, soit par notes remises en séance, soit par des explications verbales qui seraient ou ne seraient pas insérées au protocole, selon la demande ou la réquisition des plénipotentiaires respectifs. Par ce moyen, l'usage de tous les temps serait suivi, et si le plénipotentiaire russe persistait a vouloir négocier la paix sans parler, il en serait le maître et pourrait saire connaître par des notes les intentions de sa cour.

Les soussignés se flattent que leur proposition conciliera tout, et que les conférences ne tarderont plus à s'ouvrir.

Prague, le 6 août 1813.

Signé, Caulincourt, duc de Vicence; L. Narbonna.

## .(Nº. 4.) Note de M. Metternick

Aux plénipotentiaires français.

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. I. et R. A., plénipotentiaire

de la puissance médiatrice, dès la réception de la note que LL. EE. M. le duc de Vicence et M. le comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, lui ont fait l'honneur de lui adresser le 6 de ce mois, a fait communication de cet office à MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse. Il vient de recevoir de leur part des réponses en date du 7, qu'il a également l'honneur de joindre ici en copie pour la connaissance de LL. EE. MM. les plénipotentiaires français.

Le soussigné s'empresse de renouveler à leurs excellences les assurances de sa haute considération.

Prague, le 8 aoft 1813.

Signé, le comte de Metternice.

#### Note de M. d'Anstett

#### A M. le comte de Metternich.

Le soussigné a reçu avec la note d'hier la copie de l'office remis le même jour, par les plénipotentiaires français à M. le plénipotentiaire médiateur et dont son excellence a bien voulu lui donner communication, conformément à la marche ouverte et impartiale qu'elle a constamment suivie. Il est une dignité en affaires et dans la discussion d'intérêts majeurs, dont il n'est point permis de s'écarter, quelle que puisse être la provocation. La Russie sait ce qu'elle se doit à elle-même, et le soussigné ne relèvera ici ni les fausses assertions, ni les formes de la pièce

française dont chaque paragraphe est on une inculpation contre la puissance médiatrice ou une injure pour la Russie, une contradiction ou un faux-fuyant. Cependant il faut que l'Europe sache d'où sont venus les' obstacles qui ont empêché l'accomplissement d'un œuvre aussi salutaire que celle qui devait s'achever à Prague. C'est sous ce rapport exclusif que le soussigné réclame la publication des faits: publication qui intéresse également la dignité d'une médiation que S. M. l'empereur de toutes les Russies a acceptée d'une manière si franche et si positive.

Quant à l'accusation que la Russie n'a cherché dans les négociations qu'à compromettre l'Autriche, personne ne sait mieux que le ministre de sa majesté impériale et royale apostolique par qui l'armistice fut proposé et comment il a été accepté. De sorte qu'on ne voit pas qui l'injure touche de plus près, si c'est une cour sage, puissante, éclairée, qui ne se serait pas aperçue d'un pareil stratagème, ou la Russie qui a prouvé par des faits, depuis que ses armées ont passé la Vistule et l'Oder, qu'elle ne demandait pas mieux que de donner les mains à une paix raisonnable et solide et de se prêter à tout arrangement qui aurait pour 'résultat le bonheur et la tranquillité des peuples. L'Autriche en avait préparé les élémens en se chargeant de la médiation; mais il paraît qu'il n'était point dans les intentions de S. M. l'empereur des Français d'en permettre le développement. Ces vérités n'ont pas besoin de démonstration, et le soussigné se bornera d'avoir l'honneur de répéter officiel-

lement à son excellence monsieur le plénipotentiaire médiateur ce qui a déjà fait le sujet de ses offices précédens : qu'étant convenu du mode de négociation, qui est sévèrement conforme, quoi qu'en puissent dire les plénipotentiaires français, à ce qui s'est fait au congrès de Teschen, et l'ayant solennellement accepté, il y persiste. Il y demandera en même temps, pour détruire, par une seule remarque, le vain et sophistique étalage de la note française, quel est le parti qui voulait la paix et quel est celui qui ne la voulait pas. Dès le 12 juillet, le soussigné s'est trouvé à Prague et s'est doublement légitimé sur ses pouvoirs, et c'est le 6 août, c'est-à-dire quatre jours avant le terme final, que les plénipotentiaires francais ouvrent les négociations actives, et cela pour établir des formes contradictoires par elles-mêmes, afin d'écarter de fait le grand objet qui semblait les avoir conduits à Prague.

Le soussigné n'en a pas eu d'autre dans la présente note, que d'exposer à la puissance médiatrice la manière dont il envisage les questions du moment dans leurs rapports vis-à-vis d'elle, parce que sa conduite, comme la continuation de son séjour à Prague, ont été irrévocablement réglées sur les obligations de sa cour envers celle dont elle avait accepté la médiation.

Il profite de cette occasion, etc., etc., etc.

Prague, le 26 juillet (7 noût) 1813.

Signe', D'ANSTETE!

Concordat cum originali, .

. Sighe, Mariannen.

#### Note de M. de Humboldt

#### A M. le comte de Metternich.

Le soussigné ministre d'état et plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, a reçu hier la note des plénipotentiaires français que S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères, plénipotentiaire de S. M, l'empereur d'Autriche, a bien voulu lui communiquer.

Lorsque LL. MM. le roi de Prusse et l'empereur de Russie s'empressèrent d'accepter la médiation de la cour de Vienne, en prouvant par-là et leur désir de mettre un terme aux calamités de la guerre et leur déférence pour sa majesté impériale et royale apostolique, ils devaient supposer que lour adversaire respecterait également cette médiation, et qu'ils seraient mis par-là à l'abri de voir donner une interprétation aussi fausse qu'injurieuse à leurs intentions. La note dont le soussigné vient de recevoir la communication, prouve que cette attente a été illusoire; l'office des plénipotentiaires français manque à tous les égards dus à la cour médiatrice; il détruit d'avance les espérances de la paix en supposant gratuitement aux cours alliées des vues contraires à son rétablissement, et il altère, au lieu de répondre d'une manière simple et naturelle aux notes du médiateur, tellement toute la question, qu'il n'y en a pas une qui y soit présentée sous son véritable jour.

Le soussigné s'abstient d'analyser le passage qui

regarde la médiation de Vienne. En rappeler les termes, serait blesser les sentimens dont sa cour a constamment fait profession envers S. M. l'empereur d'Autriche. Les idées les plus simples de médiation et la lecture de la convention du 30 juin suffisent su reste pour le juger.

La forme des négociations ne pouvait point être convenue isolément à Dresde entre la cour médiatrice et le gouvernement français. La confiance illimitée des cours alliées dans la première rend inutile toute explication ultérieure sur ce point,

Les plénipotentiaires français ne pouvaient donc point être étonnés de ne pas voir s'ouvrir des conférences qui, après la proposition de la forme des transactions par écrit, ne pouvaient pas avoir lieu. Mais le soussigné aurait pu témoigner sa juste surprise du retard de l'arrivé des plénipotentiaires français, et des longueurs apportées à la négociation, s'il n'avait pas été dans la marche de sa cour de s'en remettre en tout ce qui regardait cette négociation, uniquement à la puissance médiatrice.

Ce sont ces égards pour la négociation bienveillante de sa majesté impériale et royale apostolique, qui ont seuls pu faire condescendre S. M. le roi de Prusse à laisser attendre son ministre, pendant plus de quinze jours inutilement, les plénipotentiaires français, et S. Exc. le comte de Metternich trouvera certainement naturel que, sans ces mêmes sentimens, le soussigné se croirait en devoir de ne point continuer dans le moment actuel son séjour ici, ni s'exposer à voir jeter par la France un faux jour sur les intentions pures, loyales et bienfaisantes des cours alliées.

La forme des négociations proposée dans la note des plénipotentiaires français se juge par elle-même. Une réunion de deux formes opposées, des transactions par écrit et des conférences, ne serait possible qu'en dépouillant la première tellement des avantages qui l'ont fait proposer, qu'elle ne serait conservée qu'en apparence; aussi n'a-t-elle été usitée nulle part, et le soussigné croit presque superflu de dire qu'il doit continuer à insister sur la forme qui a été proposée par S. Exc. M. le comte de Metternich, et qui a servi de base à une paix connue et mémorable.

Quoique la note des plénipotentiaires français affecte de relever isolément la conduite et les vues de la cour de Russie (affectation qui est étendue jusqu'aux ministres des deux cours), tandis que la marche de la Prusse et de la Russie, ainsi que celle de leurs agens, a constamment présenté le plus parfait accord, le soussigné n'a pas besoin de dire que S. M. le roi son maître n'en ressentira que doublement le passage qui regarde son auguste allié, et qu'il serait impossible de qualifier des noms qu'il mérite. Il serait au-dessous de toute dignité d'y répondre. Les peuples ne se méprennent point sur les auteurs de leurs maux. Le souverain qui, après avoir repoussé la plus injuste des agressions, et après avoir réussi, par les efforts de ses fidèles sujets, à anéantir l'armée qui avait osé envahir son empire, a professé le désir

le plus pur et le plus noble de ramener une paix stable et solide, n'est pas celui qui sera taxé jamais d'avoir voulu étendre ou prolonger les malheurs de la guerre.

La grande et importante question dans les transactions actuelles, est sans doute celle de la paix. Or, l'Europe et la postérité jugeront facilement qui des deux parties s'est opposée à son prompt rétablissement; si ce sont les cours alliés qui, en partant, ainsi que la cour médiatrice, du grand principe auquel elles resteront toujours fidèles, de ramenor un état d'ordre et d'équilibre général en Europe, ont tout fait pour ne pas perdre un seul des instans précieux que le repos des armes accordait à l'œuvre de la pacification ; ou si c'est le gouvernement qui, après avoir différé, sans aucun prétexte plausible, le commencement des négociations, et après avoir fait suivre un délai à l'autre, n'a pas hésité à faire remettre, quatre jours avant l'expiration de l'armistice, une note pareille à celle que le soussigné vient d'examiner, non sans une peine vive et profonde, en voyant traiter ainsi des questions dont dépendent le bonheur et la tranquillité des nations.

Le soussigné a l'honneur, etc.

Prague, le 7 août 1813.

Signe', HUMBOLDT.

Concordat cum originali,

Signé, METTERNICH.

A Son Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères; plenipotentiaire de la puissance médiatrice.

# (No. 5.) Note de M. de Metternich Aux plénipotentiaires français.

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrangères de sa majesté impériale et royale apostolique, plénipotentiaire de la cour médiatrice, en même temps qu'il s'acquitte de la communication de l'office, en date du 7, de MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse, croit devoir répondre, de son côté, à la note que I.L. EExc. M. le duc de Vicence et M. le comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, lui ont fait l'honneur de lui adresser avant-hier.

Négociateur de la convention du 30 juin, il n'a jamais consenti aux deux points antérieurs à la signature de l'acte dont fait mention la note de leurs excellences. Il suffit, pour démontrer l'erreur qui a dicté cette assertion, de l'assurance qu'il eût été contraire à la dignité de son auguste cour de prendre l'engagement d'être impartial, comme celui de ne se lier, durant la négociation, par aucune convention, même éventuelle, et les rôles de médiateur et d'arbitre sont trop différens pour que l'Autriche, en se chargeant du premier, du consentement des puissances intéressées, ait pu songer à s'arroger les attributions de l'autre.

Le soussigné ne saurait également pas admettre qu'il ait arrêté avec S. Exc. M. le duc de Bassano la forme des conférences à adopter pour les négociations. Les égards particuliers que les deux cours de Russie et de Prusse pouvaient, en raison de leur attitude politique, se trouver portées à observer, relativement aux choix de telle ou telle forme de négociation, ont, à la vérité, fait le sujet de plusieurs entretiens entre le soussigné et S. Exc. M. le duc de Bassano; mais les formes d'une négociation ne pouvant pas être unilatéralement réglées par le médiateur ct par une des puissances prenant part à la négociation, avec exclusion des autres parties, et l'arrivée de MM. les plénipotentiaires français ayant éprouvé des retards, le mode de négociation fut touché par M. le comte de Bubna, en vertu des ordres qui lui avaient été adressés en date du 17 juillet, et les pourparlers à cet égard ne conduisirent à aucun résultat.

Le soussigné proteste formellement contre l'assertion que le prétendu concert établi à ce sujet ait été motivé par la manifestation des intentions de la Russie d'ouvrir des négociations dans la vue de compromettre l'Autriche. S. M. l'empereur ne s'est chargé de la médiation entre les cours belligérantes que par sa confiance dans leur bonne foi réciproque, et sa pénétration ne pouvait pas être plus surprise que son impartiale loyauté.

Les formes de la négociation proposée à LL. EExc. MM. les plénipotentiaires de France, ne pouvaient être imprévues, puisqu'elles ont été articulées dans les ouvertures faites à cet égard par M. le comte de Bubna; et elles sont si peu inusitées dans des trans-

actions semblables à la présente, qu'elles ont été admises comme base dans les négociations de Teschen citées à l'appui de la proposition du soussigné. Les raisons qui l'ont engagé à les préférer alors subsistent toujours, et il renouvelle son invitation à leurs excellences d'y adhérer de leur côté.

Il saisit cette occasion, etc., etc., etc.

Prague, le 8 sont 1813.

Signé, le comte de METTERNICE.

### (Nº. 6.) Réponse des plénipotentiaires français.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, ont reçu, avec les deux notes que S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères, plénipotentiaire de la cour médiatrice, leur a fait l'honneur de leur adresser hier, les copies de celles de MM. les plénipotentiaires russe et prussien. Pénétrés de l'obligation sacrée que leur impose la nature même de leur mission, celle d'écarter toute discussion qui n'aurait pas pour but de réaliser les plus chères espérances des peuples, les soussignés ne considèreront dans les notes qui leur ont été remises, que les points qui ont un rapport direct à l'œuvre de la pacification. Ils éviteront également de s'étendre en protestations de leur désir de la paix, parce que, quelque naturel qu'il

soit de s'en honorer, ce désir règle l'esprit des négociations; mais non la marche des affaires, qui doivent se traiter suivant les usages reçus, dans leur ordre, et en levant les difficultés à mesure qu'elles se rencontrent.

C'est avec autant de surprise que de regret que les soussignés ont vu que ces notes avaient pour but de rejeter une proposition qui leur avait paru, et qui est en effet la seule propre à concilier la diversité d'opinion qui s'est élevée sur la forme des négociations.

Dans cet état de choses, ils s'adressent avec confiance au médiateur pour lui représenter, ce qu'il est impossible de ne pas reconnaître, que la seule ouverture qui ait tendu réellement à entamer la négociation, a été faite par eux. En effet, le dissentiment des deux parties laissant la question indécise, et l'opinion du médiateur, quelque poids que lui donnent sa sagesse et ses lumières, n'ayant pas pu la décider, les soussignés, autant par déférence pour le médiateur que par le désir d'aplanir toutes les disficultés, ont consenti à adopter entièrement le mode qu'il avait proposé, en demandant simplement qu'on admit aussi leur proposition.

Cétait donc un pas de fait; car il serait injuste de ne regarder comme tel en négociation que le sacrifice total de ses prétentions qu'une des parties ferait à l'autre. Ils devaient espérer qu'après cette démarche de leur part, faite dans la forme que le médiateur avait désirée, il se déciderait enfin à faire valoir les motifs non moins sondés aus la réient que sur l'usage, dont ils ont apprayé leur proposition dens les fréquentes conférences officielles quills ont mans à ce sujet avec M. le comte de Metternicht france dant ils voient que les plénipotentisies alliés que les combattre cette proposition, sang répondre ma actes sidérations qui l'ont diotée, sans alléguer autient d'antre raison que leur seule volonté pressint de la nomb leur prétention, et que le plénipotentiaire de la nomb médiatrice se range entièrement de leur prétente de la nomb qu'on ne puisse se dissimuler que le seul motif qu'il sit fait valoir pour justifier cette préférence « ne les trouve plus fondé depuis que les soussignés put le admis la forme qu'il proposait.

admis la forme qu'il proposait.

Toutes les objections que l'on peut fairq controle mode qu'ils ont indiqué dans leur note du 6 : tour bent d'elles-même, si l'on réfléchit qu'il concilie toutes les prétentions, qu'il réunit tous les avantages des différentes formes, l'authenticité de la négociation par écrit, et la facilité et la célérité de la négociation verbale.

Il serait superflu de s'attacher à relever l'étrange assertion que ce mode est inusité, puisque la plus simple examen des faits suffit pour la détruire. Personne n'ignore que dans les principaux congrès dont l'histoire fait mention, dans ceux où, comme à présent, on a eu à débattre des intérêts aussi compliqués que variés, à Munster, à Nimègue, à Ryswich, cette double forme a toujours été employée. S'y refuser aujourd'hui, n'est-ce pas évidemment mon-

trer que le but pacifique, qu'on met tant de soins à moncer, n'est pas celui qu'en se propose réellement? On affecte de nommer Teschen, de prendre pour règle ce qui a été une exception, et d'invoquer à l'appui le résultat de cette négociation, comme si cella qui viennent d'être citées en avaient eu un moins heureux; comme si elles n'avaient pas également régléles intérêts des souverains, et assuré la tranquillité des états. Quel peut être, on le demande encore, le motif qui fait préférer une forme qu'on a suivie seulement dans une circonstance où il n'y avait qu'un objet à traiter, et où les bases étaient même posées d'avaitsé?

Il est facile de juger par l'état acmel de la question, qui l'on doft accuser des retards apportés à la régociation, où ceux qui, élevant une prétention opposée à l'usage, repoussent une proposition qui leur assure tous les avantages qu'ils réclament, ou ceux qui, ayant pour eux l'usage universellement suivi, consentent à adopter en entier la forme choisie par leur partie adverse, et se bornent à demander qu'on n'exclue pas une manière de traiter qui, malgré toutes les allégations contraires, peut seule amener de prompts résultats.

Les soussignés se flattent que ces considérations seront d'autant mieux senties par S. Exc. M. le comte de Metternich, qu'il n'aura pu lui échapper que si la forme exclusive des négociations par écrit offre quelques avantages, ce n'est pas, à en juger du moins par les notes qu'il a communiquées aux

Tome II. 2º. Édit.

soussignés antièrés au unitaire; une inéavelle prendent des proposignés antièrés au unitaire; une inéavelle prendent de le le proposition de la la paix, lors même que leurs invertes saires paraissent, provoir remonéé il la réficié de changer leurs proposition qu'ils n'ont cessé de faise priléchanger leurs pleins pauvoirs, afin d'ouvrir à l'instant les négociations selon la forme proposée par le médiateur, sans exclure néangaoins la forme des conférences, pour conserver les moyens de s'expliquer de vive voix.

Les soussignés ont l'honneur, etc.

Le soussigné vient de recevon la copie de la note que MM. les plénipoténtiaires thençais ont adressée sausaires de la paissance de la paissance médiatrice. Il n'a plénipotentiaire de la paissance médiatrice. Il n'a pas été surpris de von que l'on cherche, le den nier jour des négociations, a rejeue tous les torts et sur le médiatril st. M sh'antique expressées des puissances alliées. Cette m ret e n'est pes monvelle, puissances alliées. Cette m ret e n'est pes monvelle. Ils reste, tompunitaires opinique par le cette e cette a cource. Mus est e reture a cource. Mus est e

The minister of that excides infinites this general terministes of the majeste imperial ter regular apostolique; pleffipotentiaire de la cour antidiarrice, weight acquire the conters MM. The optimipotentiaires de la choice of the Prusses die la communication de la choice of the c

sin Milkesh resignalish dependent in interest phase in the state of the second phase is entired and the interest content of the second phase is and the second phase is an entired and the second phase in the second phase is a second phase in the second proposition of the second phase is a second phase in the second proposition of the second proposition in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the second phase in the second phase in the second phase in the second phase is a second phase in the sec

Les soussignés ont l'honneur, etc. Le soussigné vient de recevoir la copie de la note que MM. les plénipotentiaires français ont adressée som date d'hien à S. Exc. M. de compte de Metternich, plénipotentiaire de la puissance médiatrice. Il n'a pas été surpris de voir que l'on cherche, le dernier jour des négociations, à rejeter tous les torts et sur le médiateur et sur les plénipotentiaires des puissances alliées. Cette marche n'est pas nouvelle. Du reste, toutoperigne vette même pièce renferme a été réfuté d'avance. Mais lorsque anjourd'hui MM les pléniposentigices français Leurparlant de la sh miches de exceptible son and inestification as in incertain napragia, goppgiljar les esphita, il sufit do mettro à chia de l'insplus grava qui a cha shite d la Rissie dans lenrongse du 6 al la imanière dont elle al été relevée. poprajagen aget écatté détiusades accus adors mema aniil ne (se secreit point agii dinne chivre à laquelle devaient présider la dignité et le table qui conviennent à des négociations de ce guilte! C'estant nouvelle raison pour les plénipotentiaires des plénissances alliées de se convaincre que la forme service en la seule admissible, parce qu'on lira les préses, et que d'injustes inéulpations retoinléténées le leur auteurs.

Si, finalement, on s'étaie si fort de l'exemple du congrès d'Urecht, pourquoi donc Mr. les plénipotentiaires français n'ont-ils pas juge à propos d'en adopter les formes préparatoires, en faisant collère signer leurs pouvoirs par le médiateur? C'ent eté effectivement un pas de fait. Mais ce n'est point su soussigne à discuter une question qui contente directement la puissance médiatrice, et il s'emplésse de profiter de cette occasion pour rendutéler, été annuelle profite de la cette occasion pour rendutéler, été annuelle profite de la cette occasion pour rendutéler, été annuelle profite de la cette de la

and the state of the constant

Note de Mande Humboldt sib vion

Le soussigné, ministre d'état et plétifpotéhitalie de S. M. le roi de Prusse, a vu, par la noté de MM. les plénipotentiaires français de la date d'hier, que S. Exc. M. le comte de Méttérnich, ministre d'état et des affaires étrangères; plénipoténtiaire de S. M. l'empereur d'Autriché, lui a fuit l'homent de lui communiquer par la senne du mente juir, que

MM. les plénipotentiaires français continuent à décliner le serme des négociations, qui avait été proposée par la cour médiatrice, et que celles de Prusse et de Russia aétajent empressées d'accepter.

Il est arai que MM. les plénipotentaires français disent dem leur office qu'ils adoptent entièrement le mode proposé, en demandant simplement qu'on admette aussi leur proposition. Mais comme il est évident que les formes de transactions par écrit et des conférences, ent été proposées par S. Exc. M. le comte de Metternich comme deux formes entièrement différentes et même opposées, dans son office du againillet, il est clair que leur réunion ne peut se faire sans que le mode des transactions par écrit, joint aux conférences, ne perde par là tout ce qui le caractérise, et pe soit réellement sacrifié à l'intré, qui, à son tour, si l'on y joignait des transactions par écrit, n'en présenterait pas moins trats les inconveniens si bién développés dans la note précitée.

Voilà ce que le soussigné croit avoir exposé dans sa note du pide comiois; il a si la date de la note de MM les plénipotentiaires français et celle de sa réponse na l'an empéchaient. Forcé de s'expliquer encore sur le mode des négociations, le jour même où elles devraignt être terminées, il croirait inutile d'enver dans un plus ample détail.

Cette date, la suite et la teneur des pièces qui ont été échangées, et la marche entière de la négociation, dispensent également le soussigné de répondre

sich einsenbergen einer einen einer eines pour y ajouter l'avantage de discussion verbale pour y ajouter l'avantage de discussion verbale eines ent propose qu'il tut tenu un protocole qui pir einem eine propose qu'il tut tenu un protocole qui pir einem ent propose qu'il tut tenu un protocole qui pir enterent entre rantage de pri pir enterent entre rantage de pri pir enterent entre rantage de qu'il tut tenu un protocole qui pir enterent rantage de qu'il tut tenu un protocole qui pir enterent rantage qu'il tut tenu un protocole qui pir enterent rantage qu'il tut tenu un protocole qui pir enterent rantage qu'il tut tenu un protocole qu'il tut tenu en protocole qu'il tut en

milier wassighes, with it whithen interpresent la note que some ser. Wi le come accesse, which some designations designated bett accesser, which some seller de manifest presentations at the text constitues at the posterior designations at the posterior distributions at the posterior distributions at the constitue of the constit

and thirty just any property in the less to the complete the imer, estor<del>ecinadirecenses il propertiones estores inter</del> ding the actions symmetres and the contractions and the contractions and the contractions are contracted as the contractions and the contractions are contracted as the contracted pour concilier les esprits, 1919ce 189man 1920 francei senspecies and property designed as the series of the series la forme qu'ils ont proposée sur est qu'on distantes les pièces de la négociation. Loin qu'on puisse assurer les plénipotentiaires soussignés d'avoir voulu s'enve**lepperid'un zeile**, comme on semble l'indiquer, qui plus qu'eux entémoigné de désir de cette publicité, pnisque non-seulement ils ont adopté cette forme, mais encore en demandant des conférences, pour y ajouter l'avantage de la discussion verbale, ils ont proposé qu'il fût tenu un protocole qui pût -oden sed Impande ak sediense makanistrisme ciatenrs?

I the best of any particular of the property o

Le médiateur ne regarde-t-il pas comme le plus saint des devoirs de concourir à faire rejeter une interprétation qui détruirait l'espoir d'un rapprochement que les soussignés héteus de pous leurs vœux et de tous leurs efforts?

Les réponses des plénipotentiaires alliée ne discutent point et réfutent encere moins, les raisens présentées par les soussignés dans leur prote d'hier ils croient devois insister appoint du médiataux, pour les prier d'intervenir culin appoint un donne le rôle dont il g'est chargé. Ipour engager les plénipotentiaires de Rumie at de Prusse à discuter les questions au lien de les riambers et à discuter les questions au lien de les riambers et à discuter les questions au lien de les riambers et à discuter les questions au lien de les riambers et à discuter les questions au lien de les riambers et à discuter les questions au lien de les riambers et à moint de conciliation, et assure à chaque purtie tous les avantages qu'elle tient à conserver.

Les soussignés se flattent donc que ces explications détermineront le médiateur à faire sentir à MM, les plénipotentiaires russe et prussien que la raison, l'esprit de conciliation, et le désir sinsère de la gaix, sont du côté de ceux qui défendent les principes et usages de tous les temps.

Ils saisissent avec empressement, etc.

il integração lossisticas de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania

nediaceur ne regarde-t-il pas comme le plus santes d'evoirs de concourir, à taire rejeter une internediation d'aire rejeter une internediation d'aire les sous depuis le la spoir d'un rapprochement que les sous depuis hétatuele que le deurs vieux et de tous leurs efforts ?

Propiete de Paintstice et an écoule, plenses de Sente de Painte de Composition de la composition de la

C'est'avec un'vil regret que le soussigne voit finir, en consequence, ses fonctions de médiateur, sans emporter; d'un stérile sesai d'arriver au résultat sausfassint de la pacification des puissances belligérantis, une autie consolation que celle de n'avoir négligé de son côté aucun moyen pour consommer une œuvre aussi salutaire.

Le soussigné saisit avec empressement l'occasion de cette dernière communication officielle pour offrir à LL. Exc. les assurances de sa haute considération.

Prague, le 11 août 1813.

Signé, le comte de Mattanich.

Note de M. d'Anstett.

thoumil sh. M sh shou

A M. le comte de Metternich.

Le terme final de la médiation et des négociations sodrate des aregioriès acatàri august décustrerum duyants listomerigité a l'ordre lexpots illemischeres spasio igsus stantoviredus aisiq baş cum taimalomini, le soussigné, ministre d'état et plénipotentiriemedre flantissient de Mansette cetting ob, ining est valees lex faite: samen slaequitter rato desbir recorde aflossinx à Sh Exc. 1. Miller continued Mentertick his serveression dans wive récoinnaisianen des Imarqués de técentielle et de bontédentoil-miblersonly l'boorter person son caractère de plénipotentiaire, vienne atramallar. à Quant à l'impartialité : à la moblesse que d'espeid de conciliation y là la murelé des principes que son excellished a missifestels en sasquislité de an éditempo d' h'unpartieme proint au soussigné d'anticiper d'est ogard aur les sémoignages vide les cours all écupéenoprésse. ronede faite parvolie de SuExe. Mite conte de feterdernickali neiberne adni rehouvelek senglisi sen confiance que S. M. l'empereuroiralibienos studil. donner aussi dans cette occasion importante. Ces efforts faits d'un commun accord, pour rendre un paix stelebenates listing i l'urope, ne pourront qu'ajouter aux sent, seem dispinet d'attachement que se portent les deux souverains, et S. Exe le conde de Metternich sait continen tont ce que a rappert

Vote de M. de Hustelts
A M. te comte de Metternich.
A M. te comte de Metternich.

Le terme final de la médiation et des négociations sycops daireari sécajament colorado di constante de const spesto bigna stantavirodus airde logicum de ilus dosertit, le soussigné, ministre d'état et plénipotentizire de source salpring, degradates consumaled donal selfina expire de se con raide déclares firmellement à Suffixel Mole seemse de Meitterricht siministre d'élat et i des offeitero étern gères : plémip etentiaire de SI My l'empelmar shirten armin a market of the search of the state of the search of t son caractère de plénipotentiaire, viennente cesser. ob lingosthaigpéand dardelpas uitinitoment li pas copséquent not prier sho kaq. M. do namel ide illietternich du tempiguath des strainstré paper ale sobmitien Sold. leggi do Prosecio tont emépeourant descregreis vies. at singonet que les intentions bienfrienntoure la lour midiagricannaight/pmy amenenila v negultati disiréu skrishtailteanprami callannoteragualdisaga## confiance que S. M. l'empereugo subien voula di donner aussi dans cette occasion importante. Ces efforts faits d'un commun accord, pour rendre une paix stable nét solide /à l'Europe, ne pourront qu'ajouter aux sentimens, d'amitié et d'attachement que se portent les deux souverains, et S. Exc. le comte de Metternich sait combien tout ce qui a rapport à

ce semiment à de quite auxuyenx de sil majesté let est chesse auconnent e le a

Le soussigné saisit cette occasion pour présenter de la sais au le super l'airre de Mola et me de Mola et l'airre de Mola et l'airre de Mola et l'airre de la la complet de la complet d

Concordat cum originali,

Signe, Marantal Signe, Signe, Marantal

Ague, the time was be to Vicence, to Nammer

#### ( Nº. 10.) Réplique des plenipotentiaires français.

Les soussignés, plénipotentiaires de S.M. l'empereur des Français, ont reçu avec la note que S. Exc. Male comta de Metternish, etc. l'enrafsit l'henneur de leur afrit l'enreur de MM. les plénismes experait de necevoir de MM. les plénismes perentiaires ausse et prussien. Ils ont vu avec peinant mais sans surprise, dans cette communication. Is pressement avec, lequel MM. les plénipotentisires alliés ont sais l'octation de désoben à l'octave de la pacification le temps qui lei était encore réservé, et ils devaient a strendre que le médiateur auprait une

de tentes sommens qui pouvaient amenoriaturariailités de l'Espera momens qui pouvaient amenoriaturariailités de l'Espera momens qui pouvaient amenoriaturariailités de l'Espera moment qui pouvaient apuille nlouis rient médica pour réceptir les instantions pacifiqueur de leur espera de leur proprié en ferroquelles times des plus mediciliantes proprié propriétés de mettre sous les yeux de sa inglêsté impériale et royale les notes qui leur ont été adressées par M., le contre de métromich.

Prigne, le 11 act 1813.

Prigne, le 11 act 1813.

WHEN THE STATE OF THE PRINCIPLE OF THE PR

Signé, Captaincourt, duc de Vicence; L. Mansoure.

mound samming to to me sup out the

(No. 11.) Déclaration de guerre de l'Autricha.

Le souisigné, ministre d'état et the affaires étrangéres, let chargé par un ordre exprés de son anguste matire de fille la déclaration suivante à son excel·lesses de le comte de Narbonné, ambassadeur de Sould l'assessementes Français, rop d'Italie nes com de Prance de Narbonné, ambassadeur de Sould l'assessementes Français, rop d'Italie nes com de la français impériale et royalé aposto-lique a voué coute sa sollicitude; neu-sémlément à établir avec ceste puissance des rélations d'amité établir avec ceste puissance des rélations de la la complet de la comple

de southeness dont the varieties to pass desemptor maia à faire privit somelitions ou da paix et de l'ordre en Etenne Ellastie and de**cented serious salutations of the constant** appe de famille compragnes de famille appropriée persur des Empgeis icoptribueroit à deits sa marche politique, la seule influence qu'elle soit jalouse d'acquérir, celle qui tend à communiquer an calimets de l'Europe l'esprit de moderation, le respection les droits et les possessions des l'aminiments de l'esprit de moderation de l'esprit de moderation de l'esprit de moderation de l'aminiment de l'esprit de l'es tin New majes the imperial it sale approved living to the total to ne paraissait plus manquend seuprespérité ; pour nu fluonos the denois, quand de nouvelles reunions au territoire français. d'états jusqu'alors indépendants, de l'autour sur le l'étant de l'é pire d'Allemagne : vinrent néveiller lessifré aicte des h i la même époque une attance avec la France, qu'elle a violes depuis; mais ses larter tack et son territo co erarent oconpess Placet continue of the partitions of the partition of the person de la guerre, la neurope de L'Adtriche a de plein gre renonce à l'empire d'Allemans. Elle a leconin les princes de la confédération ellegereccion les princes de la confédération ellegereccion les protections de l'empereur. Si le cabinet autrichien encount le projet de relabir l'empire d'Alemagne, de resente sur toute de relabir l'empire d'Alemagne, de resente sur toute de l'empereur de l'empire de resente sur toute des entre prises qui prouve mai l'esprince modération ente respect pour les droits des états impérendant deut il se dit animé. desputantement of pichaiere, and tent suggiture at warmithenow dev l'Europe & Riognoraupillog maintigheighapaischiri ardram Kerns Klindig न्त्रो<del>ं करकोश के अपनेता कारण विश्वकर्ता कर होते हैं कि कारक कर्ता है है कि व</del>िश्वकर कर है। and his fe fruith that batterpares 15.141.8 and sa marche politique, la soule influence qu'elle soit jalouse d'acquerir, celle qui tend à communiquer aux casimers qu'il plug as tem anneive se la communique aux casimers qu'il de moderation, et respect de la casa de la compert de la casa d territoires actuels; il sentin que parour itane l'autriche cert तिर्विश्विने -वृत्तिकृतिकोत्र्यं दिल्यांकांक के वृत्तिक्ष्यं के वृत्तिक के विश्वकर्तात्र कार्यात्र विश्वविद्या alori, et qui n'a dennis recu ancun agres desenventi si cisbite successione de la companie de la Bright if Santing Insires que uninisseup notreised e ingunent taite des des défines dint tête sent 18 maternes et page qui le la présent de la présent de la comment de la comme naissance de cause qu'il prit, parti contre le Rieste Rounquis l'us sont qu'il est entimens qu'il manifeste aujourd'hui; mariations les sentimens qu'il manifeste aujourd'hui; mariations les sentimens qu'il manifeste aujourd'hui; mariations cause commune avec la Russie? Pourquoi du maias, sa lascote aujourd'hui presente aujourd hui comme Billing Al Smallen viverette neu dellocku losenjen nicken ha sit à la même époque une alliance avec la France, qu'elle a violée depuis; mais ses forteresses et son territoire étaient occupés. Placée entre denir grandes poins antétres arbles, et théatre de la guerre, la neuralité d'action de fait inpossible. Elle se rangerate de la guerre, la neuralité d'action de la mindra de la guerre, la neuralité constant en mindra de la flussie compassant de la flussie de l intérés pour des deux puissances et pour celles qui devaient se trouver entraînées dans la grandu lutte qui se préparait. Ce n'est pas elle que l'Europe accusera jamais des maux incalculables qui en ont été la suite 3.

Dana cet état de choses, S. M. l'empereur ne pouvant conserver à sea peuples le bienfait de la paix, et maintenir une heureuse neutralité au milieu du vaste champ de bataille qui, de tous côtés, environnait ses états, ne consulta, dans le parti qu'elle adepta, que sa fidélité à des relations si récemment établies, et l'espoir qu'este aimait à nourrir encore que son alliance avec la France, en lui offrant des moyens plus sûrs de faire écouter les conseils de la sagesse, met-

inquiet et défenseur si généreux. Elle a versé son sang pour soutenir la cause de la France; en 1813, elle le prodigue pour soutenir le parti contraire. Que doivent penser les peuples? Quel jugement ne porteront-ils pas d'un gouvernement qui, attaquant aujourd'hui ce qu'il défendait hier, montre que ce n'est ni la justice ni la politique qui règlent les plus importantes déterminations de son cabinet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le cabinet français seit mieux qu'aucun autre que l'autriche a offert son alliance lorsqu'on n'avait pas même conçu l'espérance de l'obtenir; il sait que si quelque chose avait pu le porter à la guerre, c'était la certitude que non-seulement l'Antriche n'y prendrait aucune part contre lui, mais qu'elle y prendrait part pour lui. It sait que, loin de déconseiller la guerre, l'Autriche l'a excitée; que, loin de la craindre, elle l'a désirée; que, loin de vouloir s'opposer à de nouveaux morcellemens d'états, elle a conçu de nouveaux déchiremens dont elle vouloit faire son profit.

mit desthormer à des mante insistembles et versistait la cancile lessour des la lacon. Europe apost se district

Il misuque midillemente pas est sinci: ni les succisheilleme de la cinhepague il successivité les désestres sans exemple qui en ont marqué la fin n'our: pursuanement de la cinhe de conscile des gates en en en la conscile de la conscience de la conscile de la co

champ de patalle qui, in college conferentes

Le cabinet de Vienne, ne, pouvait, dit il, maintenit une, beuredse neutralité au milieu du vaste champ de bataille qui l'environnisit de tous les côtés. — Les circonstances n'étaientelles done per les thenies qu'en 1806? De sanglans combats ne se livrepent-ils pol con allo6, et ett k 869 petres des littités de son territoire, et ne conserva-t-il pas aux peuples le bienfait de la paix, et ne se maintint-il pas dans une heureuse neutralité? ...... Mais le gouvernement de l'Autricheu en prémant la parti de la guerge, en combattant pour la causa de la France, " consulta, dit-il, sa fidelité à des relations nouvellament établicat, fidélité qui no marita plus d'être consultée lorsque ces relations ... tont devenues plus Anciennes d'une appér et plus étroites par une. alliance formelle. S'il faut l'en croire aujourd'hni, ce n'était pas pour s'assurer des agrandissemens qu'il s'alliait à la France : en 1812, qu'il lui garantissait toutes ses possessions, et qu'il prenait part à la guerre : c'était pour servir la cause du retour de la paix, et pour faire écouter les conseils de la sagesse. Quelle logique , quelle modestie!

5 Comment le cabinet de Vienne a-t-il appris que les succès brillans de la campagne de 1812 n'ont pas ramené la modération dans les conseils du gouvernement français? S'il avait été bien informé, il aurait su que les conseils de la France, après la bataille de la Moscowa, ont été modérés et pacifiques, et que tout te qui pouvait ramener la paix fut alors tenté.

70 77

<sup>6</sup> Le cabinet de Vienne met de la suite dans ses inconséquences. Il fait cause commune avec la France en 1812; et c'etait . dit-il aujourd'hut, pour l'empecher de faire la guèrre à la Russie, Il arme en 1813 pour la Prusse et la Russie, et c'est. dit-il, pour leur inspirer le désir de la paix. Ces puissances, d'abord exaltées par des progrès qu'elles devaient au basard des circonstances, avaient été rendues à des sentimens plus calmes par les revers éclatans du premier mois de la campagne : affaiblies, vaincues, etles allaient revenir de leurs filusions. Le gouvornement autrichien leur déclare qu'il arme pour elles : il leur montre ses armées prêtes à prendre leur défense, et en leur offrant de nouvelles chances dans la continuation de la guerre, il prétend leur inspirer le désit de la paix! Qu'aurait-il fait, s'il avait voulu les encourager à la guerre? If a offert à la Russie d'en prendre sur lui le fardeau; il a offert à la Prusse d'en changer le théatre, 'il a appelé sur son propre territoire les troupes de ses alliés et toutes les calamités qui pesaient sur celui de la Prusse. Il à enfin offert au cabinet de Pétersbourg le spectacle le plus agréable pour un empereur de Russie, de l'Autriche, son ennemie naturelle, combattant la France, son ennemie actuelle. Si le cabinet de Vienne avait demandé les conseils de la

tion sent printeres and préféré d'atteindée neur affire du dus se resjonté aut préféré dranque par les deux proposés par de l'appale ces contraire, d'un appel au deux de l'appale ces contraire, des residents des les deux des l'appales de l'apparise des résidents des l'appares de l'appares d

En obsenant, de la conflatice qu'elle antient vouée à sa majesté impériale, le consentement des puissances à la prolongation de l'armistice que la France jugeait nécessaire pour les négociations, l'empèreur acquit, avec cette preuve de leurs vues pacifiques, celle de la modération de leurs principes et de leurs intenffons.

segesce, celle les aurait, dit qu'on n'arrête pas un incendie en lui demant un notivel aliment; qu'il n'est pas sage de s'y précipiter pour un peuple dent les intérêts nont contraires on étrangers; enfa qu'il y a deste folie à exposer à tautes les chances, de la guerre une nation qui, après de si longs malheurs, pouvait con inuer à jouir des deuceurs de la paix. Mais l'ambition n'est pas un conseiller qu'avoue la sagesse.

L'enteur de oette déclaration me sort pas du cercle vicienx dans loquel il s'est engagé. La Russie et la Prusse savaient fort bien que le gennemement autrichien armait contre la France. Les ce moment alles me powraient pas vouloir la pass. Ce résultat des dispositions du cabinet de Vienne était trop étident pour qu'il n'y cut pas compté.

II. Trecomunt les sims, et se persueda de ce momant, que ce sersit de leur coté qu'il rencontrersit des dispositions sincères à concourir au résablissement, d'une paix solide et durable. La France doin de manifester des intentions analogues an avait donné que des assurances générales trop souvent démanties par des déclarations publiques qui ne fondaient aucunement l'espoir qu'elle porterait à la paix les sacrifices dil poutraient la raineuer en Europe et annitus tonnes

La marche du congres ne pouvait laisser de doutes na cet égardin le retard de l'arrivée de ludifics plénipulantiques apaugais « sons des prétentes que le grand biscodema intunion laurait dû faire écauteum, ming : anoit e selo es pro-

entier, en ne remplissant aucune des formalités préalables à l'ouverture du congrès. La France ne demanda point que l'armistice fût prolongé, mais elle y consentit. Ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, c'est qu'il fût convenu que les négociations continueraient pendant les hostilités. Mais le cabinet de Vienne s'y refusa; l'Autriche aurait été liée, comme médiatrice, pendant les négociations; il préféra une prolongation d'armistice qu'ilui donnait le temps d'achever ses armemens, et dont la durée limilée lui offrait un terme fatal pour rompre les négociations et pour se déclarer.

9 Comment le cabinet de Vienne s'est-il assure que la France ne porterait pas à la paix les sacrifices qui pourraient la ramener en Europe? Avant le moment qu'il avait fixé pour la guerre, a-t-il proppsé un ultimatum et fait connaître ce qu'il voulait?— Il a déclaré la guerre parce qu'il ne voulait que la guerre. Il 'l'a déclarée, sans s'assurer si elle pouvait être évitée, et avec une précipitation à laquelle il est difficile de reconnaître l'influence des conseils de la sagesse.

zo C'est par le fait de l'Autriche et des alliés que l'arrivée des

plénipotentiaires a été reteniée; cependant des difficultés suscites à descen n'étaient pas levées, que M. le comte de Narbonno était déjà à Pragne. Ses pouvoirs, communs aux doux plénipotentiles, l'autorissient à agir concurremment ou séparément. M. leduc de Vicente airies plus tantis plus tentis emprousée, l'impendifficultés, où la dignité de la France était compromiée, l'impenteit fait un retard de quelques jours à un médiateur qui n'aurait pas vouln la guerre, et quel mouit de guerre qu'un retard de quelques jours?

"Les plénipotentiaires avaient pour instructions d'adhèrer à toutes les formes de négociation consacrées par l'usage. Le médiateur proposa des formes inusitées et qui tendaient à empecher tout rapprochement des plénipotentiaires, tout rapport entre eux, toute négociation. Il introduisit une discussion qu'avec une volonté sincère de la paix le médiateur n'aurait jamais occasionée. Il ne restait, dit-il, que peu de jours pour la plus importante des négociations. Eh! pourquoi ne restait-il que peu de jours? qu'avait de commun la négociation avec l'armistice? ne pouvait-on pas negocier en se battant? Qu'importe quelques jours de plus ou de moins quand il s'agit de la paix? Si le cabinet de Vienne ne voulait pas la négocier, mais la dicter, comme on dicte des conditions « une place assiégée, peu de jours à la vérité pouvaient suffire; mais alors pourquoi n'a, t-il pas même proposé une capitulation? Il ne restait que peu de jours pour la plus importante des négociations! Quelle est donc la négociation qui a été faite en peu de jours? Le temps est l'élément le plus nécessaire quand il s'agit de s'enetait étrangère aux vœux de la France ; et qu'ayant accepte pour la forme, et pour ne pas s'exposer aux reproches de la prolongation de la guerre, la proposition d'une négociation, elle voulait en eluder l'effet, ou s'en prévaloir peut-etre uniquement pour separer l'Autriche des puissances qui s'emple de principe, avant lines au de la reupies avec elle de principe, avant lines au de la reupies avec elle de principe, avant lines au de la reupies avec elle de principe, avant lines au de la reupies avec elle de principe, avant lines au de la reupies avec elle de principe, avant lines au de la reupies avec elle de principe, avant lines au de la reupie au de la reupie avec elle de principe, avant lines au de la guerre, et pour la companion de la guerre, la companion de la

pris d'avance son parti. Cependant lorsque c'est contre la France qu'il s'agit de se déclarer, une telle détermination n'est pas de si peu de conséquence qu'il soit indifférent d'employer quelques

juurs de plus ou de moins à y penser.

Il faut rendre ici justice à la pénétration du cabinet de Vienne. Sans doute la paix telle que la voulaient les souverains allies était étrapgère aux vœux de la France, de même que la paix telle que la voulait la France devait être étrangère aux vœux des allies, Toute puissance qui entre en negociation veut tout ce qu'elle peut obtenir. Lorsqu'il y a un médiateur, il s'interpose entre les volontés opposées, afin de les rapprocher. Telle est sa mission: sa gloire est d'y réussir. Mais tel n'était pas le rôle que le cabinet autrichien s'était donné; il n'a jamais été médiateur, il a été ennemi des le moment où, selon son aveu, il n'a voulu d'autre paix que celle que voulait une seule des parties. Mais quelle était cette paix que voulait le cabinet de Vienne? S'il voulait en effet la paix, une paix quelconque, pourquoi ne s'estil pas expliqué? Pourquoi? parce qu'il avait adopté toutes les prétentions de la Russie, de la Prusse et de l'Angleterre; parce qu'il avait de plus ses prétentions propres sur lesquelles il ne voulait pas céder; enfin parce qu'il était résolu à la guerre.

<sup>13</sup> La France a proposé l'ouverture d'un congrès, parce qu'elle voulait sincèrement la paix, parce qu'elle se flattait que ses plénipotentiaires, mis en présence de ceux de la Russie et de la Prusse, parviendraient à s'entendre avec eux, parce qu'un

pour la cause de la paix et du bonhene du monde.

L'Antriche sort de cette négociation, dont le ré-L'Antriche sort de cette négociation, dont le rélation de la bonne de la pour le pour le résultat a trompie ses vœux les plus chers, avec la conlitation de la bonne foi qu'elle va portée. Plus zèlée cience de la bonne foi qu'elle va portée. Plus zèlée de la bonne foi qu'elle va portée. Plus zèlée de la bonne foi qu'elle va portée. Plus zèlée de la bonne foi qu'elle va pour le propose de la conlitation de la bonne foi qu'elle s'était propose de la proposition de la conle prend les sames, que pour l'atteindre de conmers de l'antrique de la conle prend les sames, que pour l'atteindre de conle prend les sames que pour l'atteindre de conle prend les sames que pour l'atteindre de conle prend les sames des mèmes senti-

The continue to the chair at most the part of the case of

La France a accepté la médiation de l'Autriche, parce qu'en supposant au cabinet de Vienne les vues ambitieuses sur lesquelles uous n'avions pas de doutes, on devait troire qu'il se trouverait gene par son role de médiateur, et qu'il n'oserait pas, dans une de cotation publique et pour son seul interet, repousser nos vues moderces et les sacrifices que nous étions disposés à faire à la paix; parce qu'enfin, il en était autrement, et si le médiateur et nos ennemis étaient d'accord sur leurs prétentions récurrent l'indignation de la France et de ses alliés.

Lipsi l'Aptriche était déjà réunie de principes avec les enneins de la France ! Qui lui demandait cet aveu?

Le cabinet de Vienne craignait que la France ne se prévalût d'une négociation pour séparer l'Autriche des puissances ennemies! Sans doutes si l'Autriche s'était unie à elles pour les empédier de faire la paix et avec la ferme résolution de nous faire la guerre, elle devait craindre une négociation où notre modération pouvait leur offrir des chances plus avantageuses dans la paix que dans la guerre; mais pourquoi donc le cabinet de Vienne a-t-il offert sa médiation et fait retentir l'Europe de ses vœux pour la paix ?

mens. Toujours également disposée à prêter lu main au rétablissement d'un ordre de choses qui; par une sage répartition de forces, place la garantie de la paix, sous l'égide d'une association d'états independants, elle ne négligera aucune occasion de parvenir à ce résultat; et la connaissance qu'elle a acquise des dispositions des cours devenues désormais ses alliées lui donne la certitude qu'elles coopéreront avec sincérité à un but aussi salutaire 15.

En déclarant, d'ordre de l'empereur, à M. le comte de Narbonne que ses fonctions d'ambassadeur viennent à cesser de ce moment, le soussigné met à la disposition de S. Exc. les passe-ports dont elle aura besoin pour elle et pour sa suits.

Les momes passeports secont remis à Me de la

Caule de Sael de la Concata la Conc

<sup>15</sup> L'Autriche veut établir un ordre de choses qui, par une sage répartition de forces, place la garantie de la paix sous l'égide d'une association d'états indépendans. Elle ne fera la paix que qualid une égale répartition de forces gamentira llimbépendance de chaque état. Pour y parvenir, elle doit d'abord/agrandin ji set dépens la Bavière et la Saxe, car c'est aux grandes puissances à descendre pour que les puissances du second ordre deviennent leurs égales; lorsquelle aura donné l'exemple, elle sera en droit de demander qu'il soit imité. Ainsi le cabiner de Vienne vent combattre pour faire de toutes les puissancesmae république de souverains dont les élémens seront parfaitement égaux et gent à de telles réveries qu'il faudrait sacrifier le repos du monde! Peut-on se jouer plus ouvertement de la raison publique, de l'opinion de l'Europe? En rédigeant des manifestes, comme en réglant sa conduite, le cabinet de Vienne n'a pas écouté les conseils de la sagesse.

DE MIL HOPF CENT TREIZE. 'A17
Blanchesstöhung de landing de landin

to la pars, sons l'égide donc association d'enu ca acquision den la partir de la partir de la comparation des des comparations de la comparation de la compa

Dernière, note, de M. de Bassana de la monte de M. de Bassana de la monte de Massana de Metternich, mp nasociale de como passociale de metternich de la como passociale de la como de la co

mis sous les yeux de S. M. l'empérent et vois la déde claration du rausout, par la quelte l'Autriché dépose le rôle de médiateur dont elle avait couvert ses desseins.

Depuis le mois de février, les dispositions hostiles du cabinet de Vienne envers la France éthieut consum de toute d'Europe. Le Danemarch, la Sane, la Bavièse, le Wurtemberg; Naplès et la Westphille out dans leurs archives des pièces qui prouvent combien l'Autriche, sous les fausses apparences de l'intérêt qu'elle pagnait à son allés et de l'amour de la paix, magnetissait de jalousie contre la France. Le sousigné se refuse à retracer le système de protestations prodiguées d'un côté, et d'insinuations répandues de l'autre, par lequel le esbinet de Vienne compromettait la dignité de son souverain, et qui, dans son développement, a prostitué ce qu'il y a de

plan secré parmi les : hommés " an médiateur , un congrès et le nom de la paixent huming inight tiene ...Si, l'Autriche you mit faire la guerre , qu'annie-elle besoin de se parer, d'un faux langage et d'entourer la France de piéges mat tissus qui frappaient tous les regards? I have not by total nearly confirmed t "Si le médiateur voulait la paix, aureit-il prétendu que des transactions si, compliquées s'accomplissent en quinze ou vingt jours? Était-ce une volonté pacifique celle quisconsistait à dicter la paix à la France en moins de remps qu'il n'en faut pour conclure la capitulation d'une place assiégée? La paix de Teschen exiges, plus, do quatre mois de négociation, Phus ide six semaines furent employées à Sistow avant que la discussion meme sur les formes for terminée. La négociation de la paix de Vienne, en 1809, loraque la plus grande partie de la monarchie autrichieune était entre les mains de la France, a duré deux mois. "Dans ses diverses transactions, les intérats et le nombre des parties étaient circonscrits, et lorsqu'il s'agissait à Prague de poser dans un congrès les bases de la pacification générale, de concilier les intéres de la France, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse, du Daupmarcki, de la Saxe et de tant d'autres phistores, lorsqu'aux eduplications qui naissent de la mustiplicité et de la diversité des intérêts, se joignirent les difficultés résultant des prétentions ouvertes et cachéet du médiateut ; il était dérisoire de prétendre que tout sut le troiné, montre en main, en quinze jours. Sans la funcate intervention de l'Autriche, la park entre la Russie, la France et la Prusse serait faite aujourd'hui.

L'Autriche, ememie de la France, et couvins son ambition du marque de médiatifice, compliquair tout et rendait toute conciliation impossible. Mais l'Autriche, s'étant déclarée en état de guerre, ost dans une position plus vraie et toute simple. L'Eu-répé est arasi plus pies de la paix! If y a une complisition de moltas.

Philifehe de préparer des anjourd hui les novemble parvenir à la paix, d'ouvrir un congrés out toutes les phissances, grandes et petites, seront appelais, lou toutes les phissances, grandes et petites, seront appelais, lou toutes les phissances, grandes et petites, seront appelais, lou toutes les phissances, grandes et petites, seront appelais, lou l'on fracteur ceuvre, aussi difficile que salutaire, soit terminée ni dans une semaine, ni dans un semaine, ni dans un semaine, ni dans un semaine, ni dans un partie de toute opération de cette nature, avec la gravité qui appartient à un si grand but et à de ai grands intérèts. Les négociations pourront être longueux elles doïvent l'être. Est-ce en peu de jours que les traités d'Utitetht, de Nimègue, de Ryswick, d'Aix-la-Chapelle on l'êté conclus?

Dans la plupart des discussions mémorables, la question de la paix fut toujours indépendante de celle de la guerre; on négociait sans savoir si l'on se battait ou non; et puisque les alliés fondent tant d'espérances sur les chances du combat, rien n'empêche de négocier, aujourd'hui comme alors, en se battant.

Le soussigné propose de neutraliser un point sur

la frontière, pour le lieu des conférences; de réunir les plénipotentiaires de la France, de l'Autriché, de la Russie, de la Prusse, de la Saxe; de convoquer tous ceux des puissances belligérantes, et de commencer, dans cette auguste assemblée, l'œuvre de la paix si vivement désirée par toute l'Europe. Les peuples éprouveront une consolation véritable en voyant les souverains s'occuper à mettre un terme aux calamités de la guerre, et confier à des hommes éclairés et sincères le soin de concilier les intérêts, de compénser les sacrifices, et de rendre la paix avantageuse et honorable à toutes les nations.

Le soussigné ne s'attache point à répondre au manifeste de l'Autriche et au seul grief sur lequel il repose. Sa réponse serait complète en un seul mot. Il citerait la date du traité d'alliance conclu le 14 mars 1812 entre les deux puissances, et la garantie, stipulée par le traité, du territoire de l'empire tel qu'il était le 14 mars 1812.

Le soussigné, etc.

Dresde, le 18 août 1813.

Signé, le duc ne Bassano.

mark a like water-meres; de remut (No. 13.) Dernière note de M. de Metternich. mportion of MAM. de Bussatio! I so ob considered are pressured and property of decom-

Le soussigné, ministre secrétaire détat et des afjong es), secrétaire de la et de la faire et rangères, a recu hier l'office que S. Exc.
inisto, no official pour l'official pour l'office que S. Exc.
inisto, no official pour com northur partire de lui adres
cale 10 aout dernier.

Tiel pour de l'official pour l'office que S. Exc.
cou le 10 aout dernier.

Tiel pour l'official pour

a ordonné au soussigné de porter à la connaissance des cabinets russe et prussien la demande de l'ouverture d'un congrès qui, pendant la guerre même, s'occuperait des moyens d'arriver à une pacification générale. LL. MM. l'empereur Alexandre et le roi de Prusse, animés des mêmes sentimens que leur auguste allié, ont autorisé le soussigné à déclarer à S. Exc. M. le duc de Bassano, que, ne pouvant point décider sur un objet d'un intérét tout-à-fait commun, sans en avoir préalablement conféré avec les autres alliés, les trois cours vont porter incessam-

#### 222 MANUSCRIT DE MIL HUIT CENT TREIZE.

ment à leur connaissance la proposition de la France.

Le soussigné les a chargés de transmettre, dans le plus court délai possible, au cabinet français, les ouvertures de toutes les cours alliées, en réponse à la susdite proposition.

Le soussigné a l'honneur, etc.

Prague, le 21 zout 1813.

Signé, le prince de METTERNICE.



# **MANUSCRIT**

DE

## MIL HUIT CENT TREIZE.

#### QUATRIÈME PARTIE.

CAMPAGNE DE DRESDE.

Ils ne disent qu'une chose, si ce n'est; Si nons perdons i si nous perdons i Je n'ai ony personne d'eux qui ait jamais dit: Si nous gaignons, si nous gaignons, quel bien nous adviendra?

(MONTLUC, 1544, pag. 8.)

and the same

.

## **MANUSCRIT**

DE

#### MIL HUIT CENT TREIZE.

#### QUATRIÈME PARTIE.

#### CHAPITRE In.

BEPRISE DES HOSTILITÉS. — EXCURSION DE L'EM-PEREUR EN BOHÈME ET EN LUSACE.

(Du 17 au 25 août.)

La rupture de l'armistice a été dénoncée le 11 août; le délai fatal expire le 16 à minuit. La guerre va donc recommencer plus acharnée, plus compliquée que jamais!

Des deux côtés, on n'a perdu aucun des quarante jours qui viennent de s'écouler. Toutes les réserves ont été ralliées; toutes les ressources avaient été épuisées pour les former.

Tome II. 2. Edit.

Nous avons vu l'empereur Napoléon créer une armée nouvelle sous le maréchal Augereau, duc de Castiglione; une autre, sous le général Vandamme; une troisième, sous le maréchal Gouvion-Saint-Cyr; incorporer dans les nouveaux cadres tous les conscrits des dernières levées qui n'avaient pu prendre part à l'ouverture de la campagne; mettre le prince d'Eckmuhl en état de s'emparer de l'offensive dans le nord de l'Allemagne; réorganiser en Lusace l'armée polonaise de Poniatowski; obtenir des princes de la confédération le complément de leur contingent; enfin établir des garnisons suffisantes dans toutes les places de l'Elbe, depuis Hambourg jusqu'à Konigstein, et tirer des grands arsenaux de Mayence, de Wesel et de Magdebourg tout le matériel nécessaire.

Il est ainsi parvenu à porter ses forces à trois cent mille hommes; mais il n'a pu rassembler que quarante mille chevaux.

<sup>·</sup> Aperçu de l'armée de l'empereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

| •           | Garde impériale                                      | 25,000  |         |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|---------|
| i           | 1et. Corps: Le général Vandamme                      | 20,000  | '       |
|             | 2º. Corps. Le marcchal Victor, duc de                |         |         |
| INFARTERIE. | Bellune.<br>3°. Corps. Le maréchal Néy, prince de la | 20,000  | 110,000 |
| i           | 3°. Corps. Le maréchal Néy, prince de la             | _ 1     |         |
| 1           | Moscowa                                              | 25,000  |         |
| Ţ           | 4°. Corps. Le général Bertrand                       | 20,000/ |         |

### Du côté opposé les forces ont doublé. L'em-

popted a trait Suite de l'aperçu de l'armée de l'empereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

|            |                                                               | <del></del>              |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | Report. : 110,000                                             | il .                     |
| - 1        | 5°. Corps. Le général Lauriston 20,000                        | ٠ .                      |
|            | 6º. Corps. Le maréchal Marmont, duc de                        | 1                        |
|            | Raguse                                                        | 1                        |
|            | 7°. Corps. Le général Reynier 20,000                          |                          |
| '          | 8°. Corps. Le prince Poniatowski 10,000                       |                          |
|            | 9°. Corps Le maréchal Augereau, due de                        |                          |
| i          | Castiglione, hors de ligne.                                   |                          |
| INTERNAL ( | 10°. Corps. Le général Rapp, à Dantaick,                      | <b>≥</b> 256,0 <b>00</b> |
|            | hors de ligne.<br>LLI®. Corps. Le maréchal Macdonald , duc de |                          |
|            | Tarente 20,000                                                | l .                      |
|            | 12°. Corps. Le maréchal Oudinot, duc de                       |                          |
|            | Reggio 20,000                                                 | 1                        |
|            | 13'. Corps. Le maréchal Davoust, prince                       | ł                        |
|            | d'tekmuhl                                                     | I                        |
|            | \14°. Corps. Le maréchal Gouvion-StCyr. 15,000                | ,                        |
|            | / Garde impériale, Le général Nansouty 5.000                  | \                        |
|            | 1 er. Corps Le général Latour-Maubourg. 10 000                | 1                        |
|            | 2°. Corps. Le genéral Sébastiani 5,000                        |                          |
| n: .       | 3°. Corps. Le général Arrighi, duc de                         | •                        |
| RESERVE    | Padoue 6,000                                                  | <b>.</b>                 |
| CAVALERIE. | 4°. Corps. Le général Kellermann, comte                       | <b>40,000</b>            |
| WIALLEIE.  | de Valmy 4,000 5°. Corps. Le général Milhaud, hors de         | Ĺ                        |
|            | ligne.                                                        | ı                        |
|            | Cavalerie légère attachée aux divers corns                    | ł                        |
|            | d'armée 10,000                                                | 1                        |
| Ráser      | ve de l'artillerie, troupes du génie, etc                     | 10,000                   |
|            | Satériel des parcs. 1250 bouches à feu , dont 200 ap-         | •                        |
|            | partenant à la garde impériale. )                             |                          |
|            | Total environ                                                 | 300,000                  |
|            | RÉCAPITULATION.                                               | 300,000                  |
| <b>P</b>   |                                                               |                          |
|            | ens                                                           | _                        |
|            | nais 15,000 > 50,000                                          |                          |
|            | mands 20,000                                                  |                          |
|            |                                                               |                          |

300,000

Nota. L'officier russe Butturlin n'évalue pas l'armée française au delà de deux cent quatre-vingt mille combattans. En déduisant les malades, les bommes détachés de divers côtés, et ceux qui ne pouvaient pas suivre dans les surches, les combattans étaient encore bién au-déssous de cette évaluation.

pereur Alexandre a fait arriver sur l'Oder tous les soldats de la campagne de 1812 qui, blessés ou malades, étaient restés en arrière. Benigsen lui amène en outre une forte armée de réserve composée de toutes les recrues dont on a épuisé l'Orient. Le roi de Prusse n'a pas fait moins d'efforts. Ses armemens, entrepris d'abord sous l'influence des sociétés secrètes et dans le désordre des insurrections, ont été régularisés et complétés. Toute la jeunesse prussienne est maintenant sur pied.

De nouvelles bannières ont paru dans le camp ennemi; nous allons voir entrer en ligne le Suédois Bernadotte. Son oreille n'entend plus le langage flatteur des courtisans qui ont tant de noms complaisans pour toutes les actions dont ils profitent; il est maintenaut sous la tente, il envisage sa position, et ce qu'il a conservé malgré lui de français dans l'âme frémit! Le moment fatal est venu: son épée, teinte encore du sang étranger qui la rouille, va sortir du fourreau; il faut la laver dans le sang de ses anciens compatriotes!... On lui a donné le commandement du

Pendant l'armistice, soixante mille hommes de bonnes troupes, arrivant d'Odessa et des provinces éloignées, entrèrent dans les camps russes. (Sir Robert Wilson, Tableau de la puissance de la Russie, 1817, pag. 34.)

nord de l'Allemagne. Il range sous ses or dres les armées prussiennes de Bolow et de Tauentzien, les armées russes de Wintzingerode et de Woronzoff, l'armée anglo-allemande de Valmoden, le corps suédois qui vient de débarquer à Stralsund, et cette foule de cosaques prussiens et hanovrieus que l'Angleterre prend à sa solde. Le général anglais Stewart, le général autrichien baron de Vincent, le général russe Pozzo di Borgo, et le général prussien Krusemarck ne le quittent pas. Bien des défiances et peut-être quelques espérances se groupent autour de lui : il n'est pas jusqu'au parti mécontent, dont madame de Staël est le coryphée, qui ne soit représenté dans ce quartier-général..... Mais les portes de la Bohème s'ouvrent: un nouvel allié, dont l'intervention suffit seule pour détruire la supériorité que nos victoires de Lutzen et de Bautzen nous avaient rendue, l'Autriche donne dès à présent à la coalition deux cent mille hommes de plus, et promet d'entraîner le reste de l'Allemagne.

Ainsi l'armistice, qui devait finir la guerre, n'a servi qu'à lui donner de nouveaux alimens. Nos ennemis, quand la Prusse joignait ses ar-

<sup>&#</sup>x27;Tauentzien a été remplacé dans les siéges de l'Oder, Custrin et Stettin, par le général Stuterrheim.

mes aux leurs, n'affichaient d'autres prétentions que d'obtenir l'indépendance de l'Allemagne. « C'est là le seul but de nos efforts, » disaient-ils à Breslaw. Maintenant les alliés ne se piquent plus d'être pacifiques, et l'on ne songe qu'à pousser la guerre jusqu'où elle peut aller.

Au total, les souverains ennemis vont ouvrir la campagne avec cinq cent mille hommes, et leur cavalerie compte près de cent mille chevaux.

Aperçu des forces opposées à l'empereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

| :                                                | Les gardes. Foir la divi                                                                               | Infant.                                                                                                                  | Cavel                                         |                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Russas.<br>Général en chef,<br>Barciay de Tolly. | Génér. Wittgenstein.                                                                                   | Prince Gorzacoff.<br>Prince Eugène de<br>Wurtemberg.                                                                     | 20,000                                        | 5,000                                                           |
|                                                  | Génér. Miloradowieh.                                                                                   | Génér, Rajeffski.<br>Général Yermoloff,<br>gardes.                                                                       | 18,000                                        | 10,000                                                          |
|                                                  | Génér. Langeron.                                                                                       | Génér. Czerbatoff.<br>Génér. Saint-Priest.<br>Génér. Alsufieff.<br>Génér. Kopcewitz.                                     | 50,000                                        | 10,000                                                          |
|                                                  | Génén Saken.                                                                                           | Gener. Lieven.<br>General Neveroski.                                                                                     | 18,00                                         | 5,000                                                           |
|                                                  | Génér. Wintsingerode,                                                                                  | Génér. Woronzow.<br>Génér. Laptiew.<br>Génér. Czernicheff.                                                               | 9,000                                         | 10,900                                                          |
| •                                                | ,•                                                                                                     | · · · · ·                                                                                                                | 115,000                                       | 40,000                                                          |
| , Pavsstans.<br>Général en chef,<br>Blücher.     | Les gatdes.<br>Génér. Yorck.<br>Génér. Kleist.<br>Génér. Bulow.<br>Génér. Tanentzien.<br>Génér. Roder. | Génér. Avensleben. Cénér Laroche. Premier corps. Deuxième corps. Troisième corps. Quatrième corps. Réserve de cavelerie. | 6,000<br>36,000<br>30,000<br>34,000<br>44,000 | 1, <sup>6</sup> 00<br>6,000<br>3,000<br>6,500<br>8,000<br>5,000 |
|                                                  | •                                                                                                      |                                                                                                                          | 150,000                                       | 30,000                                                          |

Napoléon connaît sa position; l'inferiorité du nombre ne l'intimide pas ': il croit y avoir pourvu en prenant les environs de Dresde pour champ de bataille, et la ligne de l'Elhe pour point d'appui; mais son activité ne saurait se soumettre à

Suite de l'aperçu des forces opposées à l'ampereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

| Sviance,                                            | Le maréchal Stedinck.                                                                                                               | 1                                                                                         | ,                                                      | 1                                              | Infant.<br>20,000                         | Cavel.<br>5,000 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| ALLEMANDS ,                                         | Génér. Valmoden                                                                                                                     | . {                                                                                       | · · · · · ·                                            | }                                              | 25,000                                    | 5,000           |
| AUTRICHIRUS.<br>Général en chef,<br>Schwartzenberg. | Génér. Colloredo.<br>Génér. Chasteler, en<br>suite Merfeld.<br>Génér. Giulay.<br>Génér. Klenau.<br>Hesse-Hombourg.<br>Génér. Bubna. | Pesmier corps.  Deuxième corps. Troisième corps. Quatrième corps. Réserve. Corps détaché. |                                                        | 20,000<br>20,000<br>25,000<br>25,000<br>20,000 | 2,000<br>2,500<br>3,000<br>8,000<br>3,000 |                 |
| -                                                   | récapit                                                                                                                             | ULATI                                                                                     | ON.                                                    | •                                              |                                           | .,              |
| j<br>:                                              | Russes                                                                                                                              | Infant.<br>15,000<br>50,000<br>20,000<br>25,000<br>10,000                                 | Caval.<br>40,000<br>30,000<br>5,000<br>5,000<br>20,000 | Tetal. 155,000 180,000 25,000 30,000 130,000   | •                                         |                 |
|                                                     | t z                                                                                                                                 | 120,000                                                                                   | 100,000                                                | 520,00                                         | •                                         |                 |

Note. Bezigsen amèze en outre une réserve de 80,000 hommes qui est extère en Pelogne.

#### 1 Balance des deux armées belligérantes.

|                                     | flafent.           |                   |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Armée des Alliés<br>Armée française | 420,000<br>260,000 | 100,000<br>40,000 | 520,000<br>300,000 |
| inférierité de l'armés française.   | 160,000            | 60.000            | 220.000            |

rester immobile à Dresde, jusqu'à ce que l'ennemi vienne l'y chercher.

Avant que la grande armée des alliés, débouchant de la Bohème, puisse arriver sous le feu des redoutes qui l'attendent, Napoléon calcule qu'il a le temps de faire une opération combinée sur Berlin, et de lancer son armée de Silésie sur Breslaw. Il veut aussi dans ce premier moment pousser une reconnaissance en Bohème, et voir par lui-même s'il ne servit pas encore possible de prévenir la jonction des alliés de Silésie avec les Autrichiens.

Le maréchal duc de Reggio a donc reçu l'ordre de reprendre la route de Berlin. L'officier d'ordonnance Caraman, qui lui est envoyé, restera auprès de lui jusqu'à la prise de cette capitale. Le corps du comte Bertrand, celui du général Reynier, et la cavalerie du duc de Padoue, réunis au douzième que commande le maréchal luimême, lui forment une armée de quatre-vingt mille hommes, avec laquelle il doit déboucher de Dahme et de Luckau.

Le prince d'Eckmuhl, qui est à Bergedorf, doit seconder l'opération en se portant sur Wismar et Rostock. Le général Lemarrois, gouverneur de Magdebourg, doit le seconder également en faisant avancer dans la direction de Berlin un corps de six mille hommes qui occupera la cam-

102,000

pagne et mettra le duc de Reggio en communication avec le prince d'Eckmuhl. Si cette triple attaque est conduite avec vigueur et précision, Berlin doit apprendre la reprise des hostilités par la fusillade dont nos tirailleurs feront retentir ses faubourgs <sup>2</sup>.

Ainsi nous attaquerons au nord, tandis qu'au midi l'ennemi s'avancera sur nons. C'est au milieu de ces deux grands mouvemens que l'empereur va se placer. Il porte son quartier-général en Lusace, à égale distance de la Bohème, de la Silésie et du Brandebourg, et dans cette position

|                                              |                                             | ion.        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 2º, Corps. Due de Reggio:                    | Le général Grayer<br>Le général Guillebimol | ,000        |
| 4°, Corps.                                   | Les Italiens de Fontauelli                  | ,000        |
|                                              | Les Gaxons de Lecoq                         | ,000,       |
| : 3°LCorps de caval., duc-                   | (Le général Jacquinot )                     | hey<br>.ooo |
| 13'. Cobps. Le dancéhal<br>prince d'Eckmuld. | (Le général Loison                          | ·(24.4)     |
| Le gouverneur de<br>Magdebourg.              |                                             | 000         |

centrale il pourra suivre, pour ainsi dire de l'œil, les marches des alliés, le développement de leurs projets et les opérations de ses lieutenans.

Avant de quitter Dresde, l'empereur en confie la garde au quatorzième corps. Les instructions laissées au maréchal Saint-Cyr sont d'occuper la rive gauche de l'Elbe depuis Dresde jusqu'à la Bohème, d'observer tous les débouchés, et lorsqu'il faudra reculer devant la grande armée ennemie, de la contenir assez de temps pour que l'empereur puisse exécuter son plan qui est de venir se placer entre les alliés et la Bohème.

Le maréchal Saint-Cyr pourra s'appuyer au besoin sur les quinze mille hommes que le général Vandamme amène de Magdebourg, et qui sont au moment de traverser Dresde.

Parti de la maison Marcolini le 15 août, à cinq heures de l'après-midi, l'empereur s'est d'abord fait conduire par la route de Pyrna vers les nou-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Composition de l'armée du maréchal Saint-Cyr, destinée à couvrir Dresde.

| 1-1-1-1-1              |             |                                             |        |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|
| Maréchal<br>Saiat-Cyr. | 14°. Corps. | Le général Claparède                        | 15,000 |
|                        |             | Garnisons de Dresde, Westpha-<br>liens, etc | 3,000  |

Weaux ponts qu'il vient d'établir sur l'Elbe entre Konigstein et Lilienstein. Il veut visiter encore une fois ce passage qui doit jouer un rôle si important dans les événemens qui se préparent. Arrivé à neuf heures du soir à l'entrée des ponts, il les parcourt aux flambeaux, ainsi que les rampes qui conduisent au Lilienstein. Remontant ensuite en voiture, il se dirige par la nouvelle route qui communique avec Stolpen, vers la ville de Bautzen, où il arrive dans la nuit. Il y apprend que le général Jominy, né en Suisse et chef d'état major du prince de la Moskowa, a déserté à l'ennemi.

L'empereur passe à Bautzen la journée du 16. Toute la garde s'y réunit: le roi de Naples y arrive. Le 17, on fait une marche militaire sur Reichenbach; le 18, on avance jusqu'à Gorlitz.

Le général Jominy était parti du quartier général du maréchal Ney l'avant-veille de la rupture de l'armistice; il est arrivé le même jour au quartier-général de l'empereur de Russie. Il vit l'empereur le soir; parmi les généraux qui étaient réunis autour de lui se trouvait le général Moreau. L'empereur le lui momma. Jominy salua, mais ne dit pas un mot, et se plaça pendant le reste de la soirée dans un coin opposé à celui où se trouvait Moreau. L'empereur Alexandre remarqua la froideur de Jominy, et le lendemain au lever, il lui dit : « Général Jominy, il au

Le duc de Vicence y rejoint le quartier-général. Il vient du château de Konigsgrats, près de Prague; M. de Metternich ne l'a pas laissé longtemps dans l'incertitude. Le 16 août, après la première entrevue de l'empereur d'Autriche avec l'empereur Alexandre, on lui a fait savoir qu'on était décidé à courir les chances de la guerre. M. de Vicence s'est empressé aussitôt de quitter la Bohème, et les adieux qu'il a reçus ne laissent plus aucun espoir d'accommodement ». D'ailleurs les hostilités sont déjà commencées, et c'est en Silésie que les premiers coups viennent d'être portés. L'ennemi n'a pas même attendu le terme convenu. A cette ardeur, on voit d'avance que c'est Blücher qui commande de ce côté. Heureux de se trouver à la tête de cent mille hommes, il

<sup>»</sup> rait dû vous être agréable de rencontrer le général Mo-» rean. — Partout ailleurs, Sire! — Comment? — Si j'é-» tais né Français comme le général, je ne serais pas

<sup>»</sup> aujourd'hui dans le camp de votre majesté. » La conversation finit là. (Extrait des gazettes anglaises du temps.)

<sup>\*</sup>M. de Monvéran dit quelque part, dans son ouvrage, d'ailleurs très-estimable, que la négociation de Prague a été reprise et continuée en septembre. C'est 'une erreur grave. La négociation de Prague n'a pas été reprise. Il n'y a pas eu de négociations en septembre.

lui tardait de les mettre en mouvement <sup>1</sup>. Des le 14, il a envoyé le corps de Sacken prendre possession de Breslau <sup>2</sup>. Le lendemain, s'avançant à travers le territoire neutre, il a fait insulter notre ligne d'avant-postes et enlever quelques vedettes. Le 16, deux cents hommes de la division Charpentier ne lui ont échappé qu'à force

```
Prince Czecbatoff. . . . . 15,000
                                 Général Saint-Priest. . . 15,000
                    rmée russe
                                 Général Alsufieff. . . . . to,000
                                                                   60.000
                       de
                                Général Kopcewits. . . . 10,000
                    Langeron.
                                Genéral Korff. . . } chev. 10,000
Le feld-maréchal
                   Armée russe
                                Général Lieven.
                                                          18,000 }
    Blucher.
                                 Génér. Neveroski.
                                                                    21,000
                     Sacken.
                               Gén. Wassilzicoff. chev.
                                                            3.000
                                 Génér. Steinmetz.
                      Armée
                                 Prin. Mek!enbourg.
                                                          36.oco
                                 Gén. Horn . . .
                    prusienne
                                Gén. Hupperbein,
                     d'Yorck.
                                Général Furgaff. . chev.
                                                 Total. . . .
                                                                   123,000
```

Voici ce que dit, à cet égard, le colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur de Russie: « D'après la tengur de l'armistice, les hostilités n'auraient dû commencer que six jours après sa dénonciation, c'est-à-dire le 16 » août; mais les alliés, se prévalant de quelques légères » infractions des Français, saisirent l'occasion qui leur était offerte, et dès le 16 se mirent en mouvement, asin » de prévenir l'ennemi à Breslau. » (Pag. 7.)

<sup>·</sup> Composition de l'armée des alliés en Silésie, à l'époque de la reprise des hostilités.

de résolution. Courant aux armes aussitôt qu'investis, ces braves se sont ouvert un passage à travers les rangs ennemis.

Nos troupes, surprises de toutes parts dans leurs cantonnemens, se replient donc à la hâte derrière le Bober.

Ces nouvelles semblent appeler l'empereur en Silésie; mais ne voulant employer contre Blücher que le temps dont il peut disposer sans compromettre le salut de Dresde, il lui tarde de savoir à quoi s'en tenir sur l'allure de la grande armée autrichienne. Changeant tout à coup de direction, il se tourne brusquement vers la Bohème. L'armée du général Poniatowski, celle du

Dans notre première édition, la désertion du général Jominy se trouvait rapportée ici, à la suite de la surprise de l'armée de Silésie. Si de ce rapprochement fortuit des deux faits on a conclu que l'action du général Jominy n'était pas étrangère à la résolution de la brusque attaque de Blücher, on a faussement interprété notre pensée, et pour le prouver il suffira d'établir ici les dates. C'est le 12 que Blücher a surpris Breslau, et ce n'est que le 14 que le général Jominy est sorti du camp français. Il ne doit donc rester aucun doute qui puisse surcharger le général Jominy.

C'est dejà un fait assez grave que l'abandon de l'armée française dans de telles circonstances sans qu'on ait besoin d'y rien ajouter.

maréchal duc de Bellune, ainsi que les premier et quatrième corps de cavalerie, concentrés autour de Zittau, démasquent aussitôt leurs mouvemens et franchissent la frontière. On s'avance entrois colonnes à travers les défilés de ce pays '; la colonne du centre s'empare de Gabel; à droite, le général Lefèvre-Desnouettes entre à Rombourg, et franchit le col du Georgenthal, tandis qu'à gauche la cavalerie polonaise du général Ulminski prend possession de Friedland et de Reichemberg. Ces avant-gardes ne trouvent devant elles qu'une division autrichienne qui cherche à dissimuler sa faiblesse par d'habiles manœuvres; c'est le général major comte de Neipperg qui la commande en l'absence du général

· Composition de l'armée qui entre en Bohème.

| 8°, Corps.<br>Poniatowski.                                     | Le général 8 ba:<br>Le général Rosnicki . 8<br>Cavalerie , génie , artillorie                                                                   | 1. 3 16 8,000 | 10,000   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 2°. Corps.<br>Le duc de Beliune.                               | Le général Teste 8 bai<br>Le général Corbineau. 8<br>Le général Mouton 8<br>Le général Mouton 8<br>Lo général 8<br>Cavalerie, artillerie, génie | 32 16,000     | 20,000   |
|                                                                | du général Lesèvre-Desnouette                                                                                                                   |               | . 1,000  |
| o Corps de caval.,<br>le général Keller-<br>man. ( Polonais. ) | Le général Sokolniki . 15 esc.<br>Le général Ulminski 14<br>Le général Falkouski . 16                                                           | <b>}</b> 45   | 4,000    |
|                                                                |                                                                                                                                                 | Total         | . 35,000 |

Bubna Laduside Bellung sant est & Inchen, soutient les Polongies et le général Mandacement qui arrive à Stolpen, est destina là sont encitandel spin la polony edy serieral Lefenie Demonitue. Nos coureurs pénêtrent sur la route de l'arguel ", Si L'Autriche aux denoirs messamedla-», gign, cht réellepost attentiule dennice jannius Mer comet la disentacco-estéphica de la comparte de » la fin Aer l'armisties pour sgiurade den pers, » gaient immanguablestent sotosteteti laste tedles », colognes, alliestovespape, de soldies ?, maliei l'Autriche a partagé l'impatienne desalliés not h'u paseu plus descrippilenque Bhiober Lieuppereur, qui amarché aveq les troupes du centud del Zihtan jusqu'à, Gabel y, recoit, dans cette ville la monfiomation des avis déjà donnés à met égard par les espions. menns de E

Dès le 10 août quatre-vingt mille Rossestet. Prussiens, sous les ordres de Bardey de Edly:

<sup>(</sup>Girusalemme liberata, cant. 2.). (1)

sont entrés en Bohème. Ils arriverent le 21'eur les montagnes voisines de la Saxe. Depuis le 13, la jonction des alliés avec l'armée autrichienne est effectuée, il ne peut donc plus être question de s'y opposer.

Le 15 août, l'empereur Alexandre est arrivé à Prague; après lui le roi de Prusse. Le duc de Weymar, la princesse héréditaire de Weymar, grande-duchesse de Russie, et sa sœur la duchesse d'Oldenbourg, s'y sont trouvés. Le chancelier de Hardenberg, le ministre anglais Ch. Stewart, lord Catchart, le colonel sir Robert Wilson, viannent de s'y rendre. Lord Alberdeen y est attendu, ainsi que Moreau, autrefois général de la république française, aujourd'hui nouveau Coriolan. Enfin, dans cette ville où le congrès de la paix avait été convoqué, tous les ennemis de l'empereur accourent en foule, et c'est le congrès de la guerre qui s'y trouve en ce moment réuni.

Cependant on avait bientôt appris que l'empereur Napoléon avait quitté Dresde : « Il n'y » est plus! Hâtons-nous de profiter de son ab-» sence! s'était-on écrié; marchons! partout où » il ne sera pas, le succès est certain. » = Et sur-le-champ, le signal du départ avait été donné.

Les princesses russes se sont hâtées de quitter Tour II. 2°. Édit, 16

la Bokèmé postri quirélugier d'u rêté de Vienne. L'ampereur ple allussie nett de doi? de Dénise ment allie de de le une colonnes que de se en de le colonnes que de le une colonnes que de le un bilinive geniche ideal/Elbe) pour former ibidiraite des l'armés sedinivasiones L'empereur é d'Assische eshibilité pollet non reptés passen em remeiles corre que Schwartdendtorg, nassemble idapoiles militat guelides Postellienzy de Brix et de Committed; sofibledaung active it is next to graph transmissioned Bussen et les Prussiens, némisicall'armétication obserphie authorische Bereichte gereichte gestellt geben bereich deux ment mille bestranse Les deux emperatis otilel relicio Bruses suivirent en personne tensici mouvemens du quartier-général du pringade La profondeur de la vallée rignédassais mida? Après avidramene pardiene pardiene percem se thesido à laister les allies equéveloppes tianquillement hand her walles od Ausine de Leeplitz et de Comento test. Quelque empressiquent cue l'appeni mette ha a'avancer siuri Dreederusa easse la jambe. Le decteur Vvan met aussitôt Schwartzenberg commandant en chef diriges him même tous les mouvemens, et peu d'officiers en Europe étaient plus proprés à suivre les détais d'une grande arimos chilippe de la combinaisons, exact mee. Acui, courageux, sage dans les combinaisons, exact dalls les dispositions, il joignait à ces qualites une Houtent inder Total State and in a rise and of Sandar Sam of ha bilier. Shus ini, il y parait eu plat d'ave fine de senionsis

dissemsional (Extrait de sir Robert Wilson de F. .....

mambié no point sibre squair imples qui se si distaid comine al ministration de printer de comine de company de company de comine de company de company de company de comine de company de compan

La profondeur de la vallée rénd la mais mésé sembres serviseures pent à poincidistinguel le chambie de poincide de compand pende de chambie de la chambie de compand pende par les chevant qui se president reule sient, combe dans le revent et que casse la jambe. Le docteur Yvan met aussitét pied aveire; la finit comme le jour, en route comme sur les pas de l'empereur, et ses secours sont toujours prêts; il court au blessé, qu'il fait transporter à Zittau aux un brancand de fanillage qu'et chaona déplore, dans cet accident; la fathlité qui prive Napoléon des services du colonel Ber-

hlazib ilui inseln eistrini alds alexanseisede (completiste est les Christian the cetter teconed in indevices ont si le pont est rompu, etcles alliés sont, auf sissocit "AL Cattychicas nouprend sal Mittau sque insellence Heilles de l'opide cilitairemet un marie ploan fort ME. Ce com le rangine si sivement desquotitis of Mittie fourtherqu'il reportibe citiminallicher Sivalice's grande past Nile quatre serve darmite adite en tiene persente destantibus il la reinionusi PHISHEMS IS SECRED'S Request at Tarentell had his Prosensi (Fydrein Bleicher) a baset in Kintabach et 16. Bobon Tiempieren man plus stuckermande chal Nev et traumayeli estilicoments est reproduct - Sillie L'arthur à Gostitur il epresso saudiunelle Stir Enthani, où treriver le bo ausois. Dans cette Putition il usburres la voites la momentant de la marce ellerele ditte un domne bordepid emetidade en deb le Bober, et nos troupes, heureuses de le revoir, se précipitant autores, pas, La garde, impériale warche en stêtes aneum moment tout a change L'activité infatigable de flempereur s'est commun niquee aux chefs comme aux soldats : bientôt tous les aides de camp, tous les officiers d'état-maior sont en course, et parcourent l'armée. Quand Napoléon arrive à Lauban, il na plus en bon ordro. (Vent Lenvis . diuligh ang reniailleih Le 21, dès la pointe du jour. l'ampereur ne

DE MIL HUTZGENT TREIZE.

145

posterides posteniere meutrales iniverse el un Balterra II entre danis Ilowelnberg avectl'systet-gapde impaig le pont est rompu, et les alliés sont au delà, qui semibleut augustattaitilteldanajune positioniayanphysical supplied son to the sond and and and anticombigate pèg, vib sègras bagrac al ibiembuodeoquoteir el mitalificamination efficience le passage, La division Mairab estrem totan eller tranven devant elle les Prumierisu d'Kardkynles (schrissa seles Hantes, lettes positionen ver bestegene bettent interpretaria portes de Galdbarg-IE resta des trouples du singuisipa dorpsiell'armée du ducidel l'amente appuissi, ce chapte of attagraferus only pibushic thesteorieste chal Ney et.lenmanéhhad Marmont chassont de Blantzhaus los comps | prussien : de Sackton : L'ampethrushed it on tradicordals a timerial about costs ali selli e istaislying la roitoraisine syivanech sume Bobon, et nos troupes, heureuses de le revoir, <sup>olgin</sup>apolebn<sup>o</sup>, ar kirekê de kijediyanê din **kin**ên jirê perceş politicionapsistici, juniquianu miaisona lessifita (avanches, de springed by the first best be redout, at special state communities populi of faithfengestishbortetiribs. ferlendentu et jes sel-en bon ordre. (Voir l'ouvrage du thaid sandi & Odelthen); 

niova çonib vianib quoq ç emer (ablandanı'ı molifi Blucher n'est que trop certain amblefet ullisate " La fourne and a sale day and the personal les precedentes. Deliment, pourse vivousir un toines les loutes, ne peut s'afrètes duns ancous position. « L'empereur suit ses calonnes usqu'il "Thibling cheming to Goldberg 14Pa de da pichie a w cather sa fois, lorsque les tappour las appress " Hent die l'airière - garde des Russes en des "Prosiens a repasse la Run back Transpillis Talescimals sub lestuces de ses unales, abresus " passer la hill a Howenberg exactana; 1825; l'ennemi, avant d'abandonner Goldberg 3 veut encore soutenit the combat "inais ce combat acheve detablir notre superiorite. Le general Gerard debbuchat sir la gauche, lora que vinge cinq mille Prussiens; commandes par le prince de Meckienbourg, paraissent a sa vae telfara marche aussitot a leur rencontre En vain les Prussiens essaient plusieurs charges de tavale rie, ils sont reponses a bout portant: A'dfolte, on nous disputant la position du Wondeleg; mais, sur les pas du général Rochambead', le cent trente - cinquième regiment selance de la

Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin ognitaire, tom, 1, pag. 246.

violoire nikulent encere enurée place parêté Rufin Blücher n'est que trop certain quail est sque des soules spengement Hone Blue Gentle best & prenden ave de lui échapper par la retraite, Son नाता क्ष्मीले वेपालक का नावां किस के क्ष्म क्ष्मिक बस्तान position. «L'emper<del>anshis</del>ka<del>sasibankansha</del> -97771100 averagens (Alithus, 1902 association of the plotop per siglog gur les hords de la Katzbach; east aveirameratistishere east in d'auther easte will is of Figure in The Brisk kealthing smiés de Bohème e descendue des montagnes, est entrée an faxe. Il act tomps de se retourner fenneni, avant dabandonner Goldbells orten talles Jeussan Napoléon a renyoyá sa se Basteen die 33 august Blücher entiènement signé à la retraite ail, p'hénite, plus, hui a meme whiter of ower berg et is revenir ship see pre sayalerie, de Latour, Maubourg, et u ducade Ragusa recoivent, l'ordre sarde durcôté de Bautzen. Le corps du maréch New Ayay recu le même ordre ; et l'empereur d vait aveir vingt cinq mille hommes de plus dans sa main faine sorte, de fatalité a dérangé cette première disposition. L'empereur n'emmène avec lui que le maréchal, et se décide à laisser le troisième corps en Lusace, sous le commande-ment du général Souham.

Ainsi il ne restera plus qu'un marechal en Si-

stypegyettyperint peerbankedecountratitus's princit By Meyart of Letter 1 time rever site of the contains ed compose destationementities tressitated series कार में त्यांका, अंदेशी-वेशी त्यांक केंद्र करेंद्र रेडिंग त्यांक स्वाधित केंद्र से विश्वविद्यार्थ स्थापित l'importance de ceux qui commensantrodischire on Provenition ses other semens, but we have the destination des sidéntités dont d'amiés proprié som destant insteamelos dud, escara acestantes de la seconda de la secon month quit wienneint et qui itelevelisent Manuschus adisso de de la contracta de l gián o bratara diese reliverressi len trob parises procuper indes de la fois surrementale points apposéente el Tandin quille destin agite ainsi dansitous des sons, desudés duinfont finer l'avenir pense à easuren Pariis et Au Eduberatir de 168 halo mons » aviourd but a Berlin et teorince d'Étkimille. Composition de l'armée française qui reste en Lusace sous les ordres du marechal Macdonald, duc de Tarente. Ouds que sout 1011) Division Soldward J. 1101 et al. 110 et le J. Corpa. Division Delmas. Division Maison. 1 24% Bodges (1) Général Lauriston. Division Bochambean (17) 14. Corps. Cavalerie. [ Division Excelmant. 11. " Division Defrance... Division Bortlesoust! 5,000 General Sebastiani. Troupes du genie, de l'artillerie et cavalerie des edres d'armée

campagnanon n'a pasabanté de naturables alepiaid le départ de Drostle. Line pour rie elle la lacoritain al compose décision de la tropa traffe jarge compandation zuchene en deux motislacéré nousiene aisve britis, excited and insuface to the design of the de l'importance de ceux qui commensanti ul Belina estituosides de sintentra de la constanta de l destinationales, sidificiones alongia elaministratorapora adente de la cantale de la contrale edes déposithés eder Gaille basses (Graque) Il inient eich bisten eiesrei eines leniol massessungen ale » lésie. Dans componient q retensions soit ses passotikura manoetiyren tanb BEllim cohura la # grandq-armén enniemia. Lie ducide dibeggio, aqui »marche sur le Brandshouse pokuit litre rentré » aujourd'hui à Berlin, et le prince d'Eckmulh, » réuni aux Danois, doit être maintenant à quel-» ques marches de cette capitale.

Quels que soient les résultats obtenus, ils ne satisfont pas tout le monde. Blücher a refusé la bataille; et les censeurs dont nos quartiers généraux abondent, se jettent à cet égard dans de grandes considérations stratégiques. « Mainte- » nant, dit-on, le plan des alliés est évident; » on nous l'avait bien annoncé: ils ne veulent » plus nen compromettre. Ils vont se contenter » de harceler et de fatiguer l'empereur. » Puis

on se répète à l'oreille le mot si connu de Romanzow à Dreyer, il faut l'aser: « C'est bien » cela, continue t-on; Blücher ne fait pas autre » chose; comme sa retraite a été belle! comme les » alliés suivent leur plan avec méthode! etc., etc.»

Nos alarmistes ne se pressent-ils pas un peu trop dans leurs censures? L'empereur compte, il est vrai, sur quelques grandes batailles: c'est par là qu'il espère déjouer les combinaisons des Flabilles midicales des par là qu'il espère déjouer les combinaisons des Flabilles midicales des des midicales des particules des particules des particules des particules des sortis des sortis des systèmes, se dépit des censeurs des particules de des censeurs des particules de des censeurs des particules de des censeurs de la reste le reste l

· Composition de l'arme at set arrivant divant l'resite; le prince de Seissert energy, sonéal en chet

|         | <b>\</b> | (and so we have a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALCH BROILE     |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| v,i k   |          | 4 / 1 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leave at        |
| ,       | (;       | (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| (       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 1130,11 | ine,     | on the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | typert  Lephore |
| . (     | , , {    | rolls and restrict the second |                 |
|         | -        | and the stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 tau as       |

on se répète à l'oreille le mot si connu de Romandon à treyet; it fant énoc: Cost bien et la continue t-ou il llucher pe fait pas autre a chose; comme sa retraite a rie belle! comme les alignes saissentaires alignes saissentaires en affents le pas un peu trop dans leurs censures? L'empereur compte, il est vrai, sur quelques grandes batailles: c'est par là qu'il espère déjouer les combinaisons des plans des présentaires combinaisons des plans en la qu'il espère déjouer les combinaisons des plans en la qu'il espère déjouer les combinaisons des plans en la qu'il espère déjouer les combinaisons des plans en la qu'il espère déjouer les combinaisons des plans en la qu'il espère de sortibles des saistes des plans des plans de sortibles de sestimates de le saiste de sortibles de le saiste de saiste de sortibles de le saiste de saist

Composition de l'armée alliée arrivant devant Dresde; le prince de Schwartzenberg, général en chef.

| AILE PROFFE.                       | Wittgenstein.                | ( Le gen. Pagene de Warmmung.)                                                                 | 20,000               | ,        |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Le général «                       | Le général<br>Kleist.        | Le général Klux                                                                                | 30,000               | 55,000   |
|                                    | Cavaler                      | rie da général Pahles                                                                          | 5,000                | ,        |
| •                                  | Armés<br>sutrichienne.       | ( La dicit Baloredo, . 20.000                                                                  | \$5,000              |          |
| CRETER.  Le prince Schwartzenberg. | Réserves<br>d'i nfanterie.   | Gardes russes 20,000 Miloradowitch 6,000 Garde prussienne 6,000 Crenadiers autrichiens. 20,000 | 46,000               | >120,000 |
|                                    | Réserves<br>de<br>cavalerie. | Antrichiens                                                                                    | } <sub>79,00</sub> } |          |
| AILE GAVERE.                       | Armée<br>de<br>Klenze.       | Hohenloe                                                                                       |                      | 25,000   |
|                                    |                              | Total                                                                                          | •<br>,               | 200,000. |

BANGAY GE TOTH EF DE WINGEHINE DE SUME PIE-इस्प्रिट्ड, स्प्रेष्ट्र, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्रिट, स्ट्र Mess terpassage his in grande pouce de pruguen Dresde: Larmes prussienne du general Kleist, marchant a leur gauche, descend des monlingues sur Gotleub et Dohna. Le gros de Tarmete acc tricinente sa tance au centre, par les routes d'Alnenbeng et ide Sayda dur Dippodiswakted Les gardes, russe et prussenne petula, identifica with the grade Hesse Hombourg sine sense bute, 'quì est kussi delle du granit quareterege density dam in the spirite spiriters and the correspondent tions, brinders dut les montagnes que en enverre de seidats appaire ant aux corps de Ocitor edu, Ab Chasteler et the Otiday. Sur la gauche, Palance deixlehau descend de Maurenberg ; et medase de teverific sure Dresde par la route de Freyberg.

Le 21, Wittgenstein, aussi mapatient quel Blücher, eroyant l'emperent au fond du la Silélie, se souéiant peu d'attendre que le corps de Kadaan pût arriver sur la ligne de concentration qui avététracée autour de Bresde; s'est engage de plus en plus avec nos avant postes; et descendrant dissimble requisits avec nos avant postes; et descendrant dissimble requisits avec no avant postes; et descendrant dissimble requisits avec no avant postes; et descendrant dissimble requisits avec no avant postes de la completation de la co

- I gang yang dan kang dalkien pan iung da Gy opt oth fournisipar nos dernières levéessils no h<del>errandi madicellarer a</del>yen enceès gevant estra massexi marranse de Jangas qui sontent de noutes leargalléear des l'Erzebinge il Nos. anapte postes an sant déjàr repliés osur Pyrna do (1 dualto d) tus indication are a reported by a place of teaching a second entire of the english this pickish shaked see Ponistowski "glujodonna seg instructiona " skrie bisse sur cette frontière de la Bobèmer pour pu observentules débouchés, sub quadros à Aprilitional fait armencor dans leppays tout de zin greipa pant rouver, la paye de sa gasette, et le fait district house the teamper out is a temption to another or Abelles Liannée, du maréchal distorat celle da sipsial. Vandauma a quirétaient masis es du 1984 à de Gabals rout anlieun par Anymentus in isom nemetet de listila i. Pelsonquer en modules de listila qu'il by bacooléres in program program, del sons put server sur la lique de concentramina eiWittganstein pe's'est pas laissé gurêter, per la position de Pyrna, dopt nous axions ossayi da saire un épouvantail ; il s'en est emparé. En rain le quatorzième corps s'est déployé devant l'ennemi à Obersedlitz, l'affaire s'est bornée à une canonnade, et il a failu se replier sur la plaine de Dresde.

pharagratical distribution less habitants du cettergrated of kappadiana tarabaselekun kufilai bave uvisnoralika pentrup dansib place. Aussitôt supe terzeur palmique se répaind; de brait court que des Rabees ent un levé d'assent le camp retranché derritarons tout passé à la chaïonmette paquel la unioitié du eatyn ale Saint-Cyb cathlétishte setteraierne mie Person, estelendiches als sheed aubosièles secchariset en foule chercher un refuge dans la villeomsteile ruk carquere mos argunos din terr maistraque du la compania que l'Elbanmin minder finne ! : dt. massirren occidenzame! hobusebpung tilationni der fetomein ett illendikking und sieffrajent. Iki fait partieule Soulitzslevenishi dius phet como Dresdel Lis modernes dian debiniones some residentiam uni periode lechine chane des lespaire serind chine deb sering webloge flayer, sebut Buppater mourque alactures libertesties de Directe soult unbereuples lusquistaines les Grenher du amoretate Salintu Spendetkiene vostiele el'abore sur les hauteurs de Roccnitz, deraites n'ingue Les événemens par

roe Cantel promière version; impirée Ipari in puni, cold actréditée dans triute VAllemagne pan les répits magnéres les Russes seus manufers des la la proche du général Witte agentein, dit le colonel Butturlin, et après une canon-col de insignifiante, le marchal Saint-Cyr se retira sur la la colonel Butturlin, et après une canon-col de insignifiante, le marchal Saint-Cyr se retira sur la colonel de la colonel Butturlin, et après une canon-col de la colonel Butturlin, et après une canon-colone de la colonel Butturlin, et après une canon-colone de la colone de la colonel Butturlin, et après une canon-colone de la colone de l

protectionale de la company de len habitans tantiuntendun la fitsillade pils contitiu de leurs apropres greez la lambe descotaques se prolotigeshat surt l'horizon dels : dalliques voisiness LeurahiréobàliSairateCypracfait menetrés boulequane tier-ijeineralist Deesdeythesetrompes se coont retiet eòtys almisannikop nathaetikane eotysissen mair rienzh, atalandrabitada desdanboigies aecdudent en foule chercher un refuge dans la villementais THE complement of any drop de doubler v maistenant. Que lagrand prouvement de l'armite bnisemis na Hall complétement spécéd le plaine ide l'Appende potentiel que de la compléte de la co put Hazavitz, sim les dionits de l'allie, jusqu'ituis geogracide la mallée des Theraudte l'astroicempée que leidéneloppement dés lignes ennemien des sous vereinel alliéred qui ontreouchée de Rayda, sebut strivia ets sillegte da Beinhatada Lende de Dippel diverden Cest lessairen Menten laur a fait iluie wings la algrajère renormaissance rise positions sur les hauteurs de Roecnitz, derietsgenfiel Les événemens parvenus à ce point de maturité, l'ampereur fixe les youx encore plux our l'ennemi que sun Dresde. Il voit les alliés y sortis de lours montagnes, s'étendre dans la position où il s'est promis de les combattre. Le moment est donc venu de se jeter entre eux et la Bo-heme. Napoleon allait se porter de Bautzen sur Pyrna, dans l'intention d'exécuter son plantet de

serai demain sur la route » m'arrêterai à Stolpen. Vous, courez à » alles ventre à terres squerny sur num partir du partir partir de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la al Saint-Cyr et le roi de Na » sures tout le monde. Yoyer ausi le » saxon de Cersdorf ; dites ini que sous in » vez pas voir le roi, parce que ven » tout de spite; mais que je puis des n entrer ogganaple mille hommes à Dessier et » que je mis en mesure d'arrisse am » l'armée. An jour vous ires ches lecos » dant du génie; vous visiteres le » l'enceinte de la ville, et, quand mousa » yn, vons reviendres an plus vita » à Stelpen. Rapportez-moi le véritable état des » choses, ainsi que l'opinion du maréchal Saint-Ger et du dut de Bussino : allez. "Gourgiud, emfonçant ses éperons dans les flancs de son cheval, est déjà bien loin.

Le 25, l'empereur quitte Bautzen, et se met

terni a Stolpen. Vous, courez dans la u Cyr et le roi de selettes attempe ne whe de day week a atthque ent ele selleuse; Haville. Heusens Mais Tell's des de Bien près. Wittgenst

inter allier auraient dû s'empresser d'enleuis de mille avant l'arrivée de Rapoléon; le général Jominy en avait donné le conseil, mais on délibéra au lieu d'agir. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur la lieu d'agir. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur la lieu d'allier.

200

anderbivenniks à Gründ enhersière de grand jardinsakdeish estajatablista hiteblenn a Gollanden i Reseautiva y ich asteller , almi lednik des Plati passinus demoid is traction of a service at said in the little desired at land entil attentiente ab mastie maridate las leculiacias gazdés sineseb ettopapasiennati disduino heistanipsodic dent du colonel Bernatus sèlurostinises quantropera al Artitusquisold aquete disayisti manusont sanistina Our swippose que Sahwantsenberg wetters with que birmés de Mienavi pour intendry pes d'énen jahiqu'an han Alboo Gest, an patra desprishenters l'aurivédicie cette dila gauche quique attribute ingeittitudes eles di taquese Mais dejà Pavant gende. do Klohad est signal da sue la paute de Freyliers. Dan quijos coma arrivera, es de pentre un d'un ipatant à l'antre desert de Dresde sere dividi Danishette httmws la nituation du masselul Solon Cyrlene des plus antiques On, se dispressa évacuer le grand jordin. In alémignent de Dandes Changmania val les les x, de l'en spraisqui solsiraient tout horizon. Un willinge on flampie user rière le grand jurdin, jetuit des lucurs sipistes sur les dômes de la ville .-- «Enfin dit l'emps-» neurs quels est l'avis du duc de Bassann fine « Sire, Mido, Bassano ne pense pas, qu'on tienne. · encore wingt-quetre heures. May "Eti valled" » convaincu que Dresde sera enlevé demain si

" Velt Permisseté meserches Mille de Nousvelle fais » tes chiliger montpika. Geldetapte estisbemenb wettree des la signification application application and a series are significant and a series are series as a series are series as a series are series are series as a series are series a i poudi surum pêterm a présuvoirentendu Gomigarld, d'empette de manife auprès de las le général Hirze Cingénieur habile sur lequel, depuis l'accie dent du colonel Bannand situigeté: les quantroccire en'ille un desestides de cimp. L'emperatir f le duligt applied sur la caute, montre au générale Haxa ce qu'hi attend de son intelligence et de son devoluement; et hit parle en ces moss : w. Woilà; » Vandanime qui Favdnee au dels de Belbe ( per . Pyrha! II's v trouverd our les dervières de flons \* went ? dent Tempressement poutes enfoheer » fastit HDiesde weté extrêmes Mon projet jétait » de sociente ce motivement avec touté l'arméeu » et centupettiene ile moyen id en finin tibe " Bonne fold avec mes ennemis ; mais le sort de » Dřésdé iffitiguiète : je me vedaupas sacrifice » tette ville! If me the fait plus que que quelques, » liebres pear my zendre, et je me déside jason: » Sans Fegret! 'A changer de plan pour marcher às » solf sections. Vandamine est encorreien forces » soffisantes pour suppleer à ve nouvement pé-" 'Heral' et faire un grund matte l'enhoim! Querde-» Pyrtia' il se porte sur Gieshubel ; qu'il gagne » les hauteurs de Peterswalde; et qu'il s'y tienne; » qu'il en occupe tous les défilés jet que de ce

appreseniesenspolataple if intender fissis vier ene odelnesso qui isont, sepin liqu sous, les, Hige और श्रेमक्रक्षेत्र स्थानिकां क्षित्र क्षेत्र में किर्वाचित क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र में किर्वाचित क्षेत्र warmasserill per des raincus; mais eggipal distribution designitudes de la company spire de l'adit se l'action des les des des des albien mos istentipps, à Yandamme sitoitae que fattends de lui, Jamai niplus,bells occasion de gagner un La gánéral, Haxo, a bien comp ramssitôt des hauteurs de Stolpen dan du. Lilienstein, rejoint le généra es ne quitte plus ses pas A peine le général Haxo est-il parti, q percur dità Courgaud: «Prenez un cheva meretanenezusur-le-champ a Dresd stickes têtes , dites qu'il faut tenir, et q ing Vous itrouverez en route, la, divi maites la regenir sur Dresde. Vous mussi Lafebyre-Desnouettes; dites-lui de tenir in sea escadrous prets sur mon passage. La vielle » garde partira d'ici à la petite pointe du jour; , je serai moi-même de bonne heure à Dresde. .m Faites en sorte que je vous trouve à mon ennianée dans Neustadt. Partez. » Aussitôt Gourgaud reprend au min de Dresde.

dietton sopera. Demperentrust up cherniscs tolles on tues prises nouve quirantendendendolens on tues prises nouve quirantendendendolens on tues prises nouve quirantendendendolens of quarte jours, nais te cindu qui temperent en fatt out lier les sittendes des jours quire ceens, les louis lier les sittendes des jours quire ceens, les louis multiche au plus de communita garde est en tête, vient ensurte la cuvalente du general Latour Manbourg, "l'infantelle du duc de Rague s'availté parallèlement la marche sur cette route", tandis que l'amee du duc de Rague s'availté parallèlement sur le chemin de Bautzell qu'elle ha pas quitte, sur le chemin de Bautzell qu'elle ha pas quitte.

On arrive enfin à l'embratchement out les mol sur direction, de Stolpen et de Phaitz se routes de Bautzen, de Stolpen et de Phaitz se routes de Bautzen, de Stolpen et de Phaitz se routes en consent avant l'entrée de la ville neuve de Dresde. C'est un plateau d'où l'éil doutine sur la plaine qui est au delà de l'Elbe. Avec quelle size nois la voyolis occupée toute entrère par lamée ennemie! Déjà l'illianterie prissionale a pris possession du grand jardin; déjà des colonnes la possession du grand jardin; déjà des colonnes la possession du grand jardin; déjà des colonnes l'oute de colonnes le l'est de colonnes l'oute de colonnes l'oute de colonnes l'oute de colonnes le l'est de colonnes l'oute de colonnes l'est de colo

Pag. 22 et 23.)

ha sarde, montrait un courage déterminé, un grand dévouement pour l'empereur, et même après les marches les plus fatigantes, elle le saluait par des chis rédotables.

le faubourg de Pyrna; déjà; sur les bords de la rivière, Wittgenstein a fait établir des batteries qui tirent à toute volée peur nous couper la route. Les feitx de la redoute Marcolini leur répondent; ils éclatent au-dessus de nos têtes, dans les bois qui couvrent la porté de Dresde, et c'est sous le feu croisé de ces batteries que nos colonnes, accourant les unes après les autres, parviennent aux premières maisons de Dresde.



le fanbourg de Pyrna; dejé, sur les bords de la riviere, Wittgenstein a fait établir des battern qui tir nt à toute volte pour nous couper le route. Les faix de la referent dans les foix de la referent dans les bois qui courrant la porte de Dresde et c'est sous le les actour at la porte de Dresde nos colonnes, accourant les unes apres les autres, parviennent aux premieres moisons de Dresde parviennent aux premieres moisons de Dresde





## S CHAPITRE HL

BATAILLE DE DRESDE.

PREMIÈRE JOURNÉE (LE: 26). · · ·

Bes six heures the matin, le maréchal Saint-Cyr avait concentré ses lignes de défense derrière les palissades des faubourgs. La ville était cernée de toutes parts. Le seul faubourg de Frederichstadt n'était pas encore enveloppé. Les alliés étaient sous les armes; la garnison française se préparait à la plus vigoureuse résistance. Un silence imposant régnait entre les deux lignes : silence terrible! dont les malheureux habitans comptaient avec anxiété tous les instans; ils n'osaient arrêter leur's regards sur la petite armée du maréchal Saint-Cyr. Cette armée, comparée à l'immensité des forces qui l'environnaient, n'était qu'une poignée d'hommes; et le courage même avec lequel on se disposait à défendre des remparts à peine ébauchés, semblait être un malheur de plus pour la ville. Enfin, Dresde

See all si

était dans gette attituide morne que l'attente d'un dasastrucindvitable arroduito totisaras suncine nombreuse population. Le vieux noi vevait des fenâtres de don fralais ses cambaignes détastées: sensujotséploréspot l'annami amirantijusqu'ima pieds des murs de la villeu Les ponten or s'ous vasiant plus que paar laissen rentres les blessés! A cet aspent, adn accur paternal poundate profonds soupirs; acclaneations. . Déjà deux régimens dechussandam est phalians, déserteurs de motre cause, avaient passé à llenmemi lula configue des Allemands demotre parti poraisenit, généralement tébranlée. Dout ce qui nétaitipas françaisiétait dans la consternation, an perleit de capitular, a la como municipalita icriTout, à coup la céene, change : L'empereur perrivant au galopiaur, le pont de Dresde : produit une vive et profonde impressional, li, est idix beures du matin; et a depuis ce moment jusqu'au soin, ses troupas, qui la suivent, ne cessent de

sláfiler. L'infantarie, marche au pas, des chenga En vain ; les habitans, leur offigat, das ràfist

Le 23 apût, à Bohmisck-Aycha: ces deux régimens étaient commandés par le colonel Hammerstein. Le général autrichien comte de Neipperg, après leur avoir fair pléter bernient; les à envoyés à Prague, où ille out formé de neipperg de la la le le colone de la l

<sup>\*</sup> épour de marie Louise

chileconome Cespentino coolinati Ibration e cale 1561? andentes en meintrese de travelse in liquide punt éthe plus tôluenziane del l'ensuellaique fière ubune nanceded coirassiers: Latourg all aubourg a intil sufficement transminent Dresde. Hose time que kontrate sur le prouvle oftenhantelet les yeux inniquée baiq varient single statement werther the second statement of the second seco heart-egagingmentom protection taken property per ្រែកព្រះស្រាល់ នេះ 🔐 acelamations. ordres, squid mes pied à tesme devent le chittere et stance describe content be desired described equablica elle entransurantel la comi dellante prophratical operations a residence spour aller ele chercher une plus sûre dans lawille neuvet on rojette maintenant de telles précautions , de roi Webvirdster an châteany et deservice aled empethat by diable in the same on the stant "Elestorant de chezele roi ; Nepulcon reminte d'chevat à il vest reconnaître dei-meme l'imminemet du danger; et se dirige sur une des portes della ville Dans' ce trajer; 'à travers une popul lation curieuse et empressée, son regard est calme et serein. Tous les vœux comme toutes les espérances l'accompagnent. Vers une houre après midi, il sort par la porte de Pilnitz, et s'avance jusqu'aux extrémités du faubourg. Là ilemet pied à terre, et, suivi seulement du grand-écuper et

this purple decembers sich feis bestehrichten die ber witter, durant interior of a strong paint transfer, with triest ponté les lévantacilent des le était méspetinife shed and incidented the shothistons in bethe aguithmy situi sau ker penses disvisia et asperjaci séscripul a autrote apli, ala flit qui una ligura conditiono elliv -usas emponente deproducine intention les employes, ele Addelese unde le annuad lund Shiri teo Clyman phinistel, est revient manito serplater à l'entréinité du grand interior and the case will be seen with the second states of luss trompes con timmento de illefuleri stimb acequino. solitorii etrog; al moisitice etepadole empibel de inquelle elbidoit promite plenimen, et al a times il prépare les corties qui doivent arrêter l'élan dollennemi.lenguid.se.présentera : Bientôt toutes les rues qui aboutiment aux portes principales de la ville cont encombrées de te tendant avec impatience le signal de franchir les barrières. Deux divisions de la reune arde, conduite par le duc de Trevise , vont se pli en néserve derrière les portes de Plauen

près la reconnaissance qu'il venet de faire du terrain et avec le talent particulier qu'il arait pour calculer d'un coup d'out la force d'une grande armée, ains que le tems et fespace, accessures pour les opérations il atit déjà en mesura de renter à l'attragée que l'enneui préparait (Le najor paron d'Odeleben, téméin comaire, of, 1, pag. 254.)

Disbudiaseicher Deux meitres promouminden, par esting a appropriate se, a wook of the se searchest du Pyrnai Intockvaleria Listmav Mashimog west ringer derige borde de l'Alber iprête à débanches par les portes de Hilnitz et de la Thilerie La atione and a dischitrafil upaticy and over prairies offive rbe, des electra end do tenai men distributente entre tautes descripções beanante establos estapasestas est par en initiation merchanics y set coloren cultiparentiani vein portational in light and a second properties of the second particles ting rate propositions and addition of stanbasequents the impligation; là une idel cette dibile ampébilisi teoposts ethiciout requets about sets situated participated in the set of the d propagation and district anxional ideas Weddinach las stude gandin pagulino avalu). tes les rues qui abouthanché ettes portes principai latrager que Lenneni prépa

de l'amine bans en venir aux maine el le amoment sont engagoes. L'attaque est ifigénage elkiraét -is Devantèla willob à du le que distance descrits railles, s'élève tine tielline assez étenduc et diane pienter deues i bt. facile of c'est aslle det Releanite. Le quantice - général des alliés s'yl montreis depuis eient ¿ihim-cérdel/ell cemetal nicrateratific mitant el colips de cando tirés de cette bauteur se font em lois pared situatus adenta'l Aubregiësse. Areghent tière s'élément et récecée de comme de moitempété qui pen versettoeet sure soo pussage. Chaqite colemna est précédée de cinquante pièces d'artillezie; et, depuis Moccaita jusqu'à Plaüen , quas ligne non interrompile de battéries démésque ses feux tan collisions Bresde de bontes et d'olins. Enveir l'artillerte de nos redoutes avancées sittourie ces redoutables colonnes par des décharges redoublées Rien dans ce premier moment ne peut arrêter. l'ardeur aves laquelle les ennemis courent à l'asbauth. Ils su prédipitent dans l'interval le des forts; qui fondroient la plaine d'espace en es is introduce attracted for only

Les patieties dessentucèrent par une canonnéde terrible. Les patieties étaient disposites en les les testes autour de la mille. Les édifiées durent bientôt, couverts de muages de fumiét. Les édifiées durent bientôt couverts dens le plus grand ordret (Résit desir Ch. Soewart, pag. 563.)

pacei Havarrivent jusquiaum palisandes; et biene toutes les réserves du maréchal Seint-Cyle sont engagées. L'attaque est implétmense plia més sistumed est opsiai la trappet des deshivo del sucre del sirailles, is és àves in etial irresock entire el leng diang Cependati tala a den tro 'ales juch adiera bioragraiq queixing - general decreations and manufactured and manufactured and a second a second and a second a second and a second ment alhousemedellamendationderMochimekel qui tualvaerla hartiète del Bipitodissa ble Alus loin prouver rective draite cules Aubrichieses Ateigheut lepleiar de nos batteries de la sporte de Flèsbergt Enfiel où a lieuthêmen gandhe os seurs les otheads ade est précédée de cinquante pieces d'artillerie; et. auterak ringabeolle Berraliaks adealaks ali mose daturka tipre minière : s'était le avoir : vou cealibre de aprop échantilles ponset en debors de la ligne maristrale vers l'ennemis et davoir au contraire cette ligne magistrale défendue par illubra 2021(1021), 2011 1011 201(1010), 2011 [1] 110101 une grande quantité de petite artillerie mobile. Par la l'enagen ASATIC attech. Coffee Agua 18093 Bhaige He. Ag Pare 3 11 THANK AS C. USP, ALSO S. UPPLIES AND ASSAURCE MAS DESCRIPTED. de la paste contratual la collèt quartité e party non relational la classifica de la classi leavestaurent igo for placel of les perifer inicols insprienties grouper. Ces petites pièces pouvaient ensuite se porter au loin en tirailleurs, et suivre tous les mouvemens de l'ennemi par leur facile mobilité: (Meinerint de Sainte-Helèhe. par le domte de Las-Gaissy abmania papuartes de la oldie "«L'ennemi avaituconstruit describe districted sessions de s'en rendré maîtresse (Rappoitt de sire Ch. iliteliarte)but

l'Elbe ; les Russes et les Princiens penètrent dans le Ballodeg de Pyrike.!! Com est fait! he terfein! est dans da ville: the mousture entropies se fatt entender setuted leb parted of the color, com adutent de tous côtés ; la furie du combat, qui ettinible leavable is dernière tenscistéep la confinsion. le déscripté : l'estèris judus est étaurdissaint : « fraville, horrible. En mattron rouse population de Dreide set retenden dans der ampenses les plus erwellen Duschalbinins want itales whim the ham destribution ettales enfanti sont bleende destant leurs sporten le rechacina stenierune abites da mais son; on porte de l'est dans les quenters, les fans mes serbumidadeis duns des curs de la ranguro tremble encore sous leurs pieds ar pruis des tout Des sorties non mems.insientebership ettgrad

Déjà Ten Henni se provissir de un viquoire provint l'entend erier dans son ivresse «Parti plus insertate les preimières dans son ivresse «Parti plus insertate les preimières dolomos inhésison; plus insertate son fonce un la portende Placent. Malia entendade son espérances l'évaluent au particular de l'évaluent de particular de l'évaluent de l'évaluen

<sup>&</sup>quot;La Comine Cala" champine de Laspinesme Sudicordanes : tueves en estato a control de la constante de la control de

Philips into provide the property of the particular of the particu

hituateus stoculatiopouvanté e lont dissituque dans impressions souve de so

Des sorties non moins phétiques, se font ent, même samps par les autiens postes. Restout, les vailleus respitaires de les gandeuses postes. Restout, les vailleus respitaires de les gandeuses postes deutent à l'emanicient de gandeuse plans par les presses de les samples en autients de les parties en les en les des des de l'hépodisses de l'emandeus de segres des les resultants d'honneur de segres des les retubus donte Monitelie. Iles précipitent aux des retubus chemens : les une s'élancent par dessus les fossés, les autres ne glissent par la gange per sondain l'espace intérieur est rempli de confusion et de care

nage de la redeute. Plus loin la division Barrois sort par la porte de Pyrna, et se dirige sur le grand jardin; en même temps la division Roguet débouche par la porte de la Tuilerie, entre l'Elbe et la droite des Russes. Chaque général marche avec le premier échelon de sa colonne ; à princ la général Boreldiez, qui commundo la première brigade de la division Roguet, a-t-il dépassé la ponte, qu'une balle le frappe au bras, et le met hors de combat; mais rien ne peut relentir l'élan de nos jeunes troupes; elles davancent rapidement sans tizer un coup de fusil, abordent l'ennemi, le culbutent et le noussent jungy'à Blasswitz, tandis-que de leur côté les cuirassiers Latour-Maubourg poussuiventau loin les Russes qui sont devent eux.

Ces brillantes sorties ont frappé l'ennemi. Il a vu toutes les portes de Dresde fournir à l'envi autant d'armées nouvelles! Nos colonnes le foulent dans toutes les directions , le premient en flancoet en arrière; il ne peut ménister à tant d'impétuesité.

<sup>&#</sup>x27;On ne s'attendait pas à cette formidable résistance animée par le génie et les dispositions de Napoléon, et, comme en pareil cas l'illusion réagit sur les esprits ét adjmente la difficulté des sontatives: en raisen suvesse de la facilité que l'on croyait y trouver, on finit par regarder la

«L'empereur est dans Dresde! il n'en faut plus » douter, s'écrie le prince de Schwartzenberg; » le moment favorable pour enlever la ville est » perdu! ne songeons plus qu'à nous rallier.»

Napoléon était sur le grand pont de Dresde, attendant avec impatience l'arrivée des armées du duc de Beliune et du duc de Raguse. Dès qu'il apprend que devant toutes les portes nous avons repris l'offensive. « Mes amis, dit-il aux » habitans qui l'entourent, l'emnemi ne revien» dra pas à la charge; tranquillisez - vous! » Et traversant aussitôt la moitié de la ville au galop, il se dirige vers la porte de Dippodis-walde, et va se placer au centre des mouvemens que nos deux ailes achèvent sur les routes de Freyberg et de Pyrna, pour compléter la victoire.

position de Napoléon comme inattaquable, et l'on se determina à cesser la lutte. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, pug. 253.)

<sup>&#</sup>x27;Napoléon, au milieu d'une grêle de boules et de balles, passe au grand galop dans le Schloss-Gass, pour gagner la porte du Lac et la barrière de Dippodiswalde. Après s'y être arrêté un instant, il court sur le champ de bataille; un officier de sa suite est tué à côté de lui, et plusieurs de ses aides de camp sont blessés. (Récit de ca qui s'est passé à Dresde, par un Saxon, témoin oculaire, pag. 173.)

Les Russes sont, pourstinis de sabrenet la baiempette dans des reins jusqu'à Biskemitan Les Prussiens sont jetés, hors du grandijerdine Golloredo rallie ses Hongrois sur les hauteurs de Rocknitz. Les Autrichiens de Chasteler et de Giulay se retirent dans les gorges de Plaüen, et le canon cesse enfin de gronder vers neuf heures du soir.

Cependant à la nuit, une division autrichienne qu'on a enivrée de salpètre et d'eau-devie, veut essayer une surprise sur la porte de
Plauen, qui lui a déjà couté tant de sang le
matin. Elle s'avance sans bruit; mais le général
Dumoustier, dont la jambe a été fracassée, est
encore à son poste, et ses braves fusiliers veillent autour de lui. Le colonel Cambrone est
bientôt debout, un combat de nuit's engage; et
les Autrichiens sont encore une fois vaincus.
Cambrone fait prisonnier un bataillon tout entier, dont le drapeau nous est remis. C'est, je
crois, le seul qui ait été pris dans cette première
journée.

L'empereur n'est rentré qu'un moment au château; il remonte à cheval à onze heures du soir, pour aller reconnaître sur le terrain ce qui reste à faire le lendemain. Il parcourt les bivouacs de l'aile gauche depuis l'Elhe jusqu'à la barrière de Dohna. Les flammes de quelques

maisons util brûlent dans la cimpagne l'aident à distinguer des deux lignes. Tout est tranquille; à minuit il centre au château 4.

TO SECONDE JOHANÉE (LE 27.)

Section 1 (19) 1 12

L'empereur, avant de se livrer un moment au repos, passe dans son cabinet, et fait appeler leprince de Neufchâtel. « Allons, Berthier, lui ditil, il faut expédier les ordres pour demain. Écri-» vez. Le major général, assis à l'un des coins de la grande table des cartes, écrit ce qui suit: Ordre à toute la cavalerie, celle de la garde

Le 26 au soir, le général russe prince Kondacheff, est espédié avec deux coats consques par le prince de Schwartzenberg au prince de Suède. Il part du camp devant Dresde, passe devant les postes français du faubourg Frédérichstadt, traverse l'Elbe à la nage entre Reissa et Meissen, se dirige sur Lieberwerda et Dahme, et arrive le 30 au matin au quartier-général de Bélitz.

' ( Bullètin <sup>i</sup> suèdois: ) '

Sur pinsieurs points les deux lignes étaient à peine deignées l'amé de l'autre d'une portée de fusil. Près du village de Strahlen, dervière le grand jardin, des cantinières, tant, françaises qu'autrichiennes, s'étaient établics pêle-mêle en honnes camarades. Les officiers et les soldats des deux armées venaient leur acheter de l'eau-de-vie indistinctement, et, en réparant leurs forces, s'entretenaient des événémens de la journée. (Voir le Récit de ce qui s'est passé à Dréside, pag. 175.)

exceptée, de révenir sur ses pas ; de traverser la ville, et d'aller se réunir dans le faubourg de Frederichstadt; le roi de Naples en prendra le commandement. Il lui est prescrit de faire un grand mouvement sur l'aile gauche de l'ennemi, de le déborder, et de chercher à lui couper toute retraite par la route de Freyberg.

Ordre au maréchal Victor, duc de Bellune, de se placer avec son corps d'armée en avant des barrières de Freyberg. Il attaquera de front avec son infanterie les lignes autrichiennes, que le roi

de Naples essaiera de tourner.

Ordre au duc de Raguse, maréchai Marmont, de s'établir avec son corps d'armée au centre de notre ligne de défense, entre les harrières de Dippoldiswalde et de Dohna, au pied des bollines de Roecnitz. Les réservés de l'artillerie et de la garde seront placées sur ce point.

Ordre au maréchal Saint-Cyr de réunir son quatorzième corps autour du grand jardin.

Ordre enfin au prince de la Moscowa et au duc de Trévise, de déboucher sur la route de Pyrna, avec les quatre divisions de jeune garde. Le général Nansouty, qui commande la cavalerie de la garde, soutiendra l'infanterie. Ils s'empareront vivement de l'offensive, et feront de ce côté la même manœuvre que le roi de Naples va exécuter sur l'aile apposée.

Tandis due tous, les efforts de pa attaques se portenont ainsi aux les déux extrémités, le centre, où seront, le duo de Ragues et les réserves, soutiendre le combat de manière à occuper l'attention de l'eunemi.

L'empereur se borne à ces premières disposies tions; il sera sur le merain, et si quelque action dent surpient, il se réserve d'y pourvoir, ainsiqu'au démonment de la journée.

A Composition de Estrate française combalant sous les murs de Dreide, le 27...,

| THEFT              |                                                      |                                                                                       | والأوافات      |          |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Age seemen         | Jednie Jiste.<br>Le duc de<br>li Prévins:            | Général Barrois.<br>Général Décous.<br>Général Roguet.<br>Ghérél Boyeldheui           | 20,000         |          |
| Lauteriase da      | Cophiorib de<br>la garde.<br>'- Général<br>Nansouty. | Général Guyot. Général Ornano. Général Arasinski. Général Krasinski. Général Colberta | 5,000          | 25,000 ( |
| ंड सम्बद्ध<br>एक्ट | 149. Corps.<br>Maréchal<br>Spint-Cyr.                | Général Claparède.<br>Général Bosset.,<br>Général Rasout.<br>Oéséral Pajol.           | } 15,000       |          |
| CERTRE.            | 6°. Corps.<br>Duc<br>de Raguse.                      | Général Gompans.<br>Général Joseph de La Grange                                       | } t5p000       | >4ø,onα  |
|                    | Réservé de la<br>vicille garde.<br>Réserve d'a       | Général Friant.<br>Général Curial.<br>Général Michel                                  | 5,000          | •        |
|                    | •                                                    | ,                                                                                     | 1 3,000        | ,        |
| AILE PROLIE.       | 2°. Corps.<br>Duc<br>de Beliune.                     | Général Teste.<br>Général Corbineau.<br>Général Monton-Duvernet.                      | 20,000         | ).<br>   |
| Le roi             | Ler. Corps de                                        | Général Oudenarde.                                                                    | )              | 30,000   |
| de Maples,         | cavalerie.                                           | }-Général Cartex. :                                                                   | <b>(</b>       |          |
| 2.091000           |                                                      | Général Doumerc.                                                                      | \$10,000       | 1        |
| A chart            | (, Mechaphyl                                         | t Gescril Saint-Germain.                                                              | <b>}</b> · · · | ). 'i    |
|                    | _                                                    |                                                                                       |                | -k       |

Les ordres sont transmis avant que la muiteschève, et dès le point du jour ils s'exécutent.

Pendant cette nuit le temps: était affreux . Au jour encore la pluie tombe par torrens. On aperçoit du haut des murs les deux armées secouant: l'eau-du-bivouac; et se relevant les bataille sur le terrain fangeux où le combat de la weille a fini. L'ennemi forme autout de daville le même cercle qu'avant sa grande attaque. Muis bientôt on découvre son aile ganehe qui s'allonge sur notre droite. Des colonnes straversent la vallée de Tharandt, et couronnent les hanteurs de Corbits. Le corps de Klenau, attendu si impatiemment par les alliés depuis, trois jours, doit arriver dans la journée: c'est son avantgarde qui se montre à Corbits; « c'est pour lui donner la main que les divisions autrichiennes de Giulay et de Bianchi s'avancent an delà de

Les cataractes du ciel s'ouvraient en ce moment sur une partie du globe. Les plaines de la Pologue et de la Hongrie, les vallées de la Moravie et de la Bohème, de la Silésie et d'une partie de l'Allemagne sont inondées. Le Danube, l'Oder et la Vistule débordent. Ce n'est de toutes parts que villages submergés, ponts emportés, routes défoncées, communications interrompues, etc. Le comte de Molth, filé du grand-maître de Prusse, expédié en courrier du quartier-général de Blücher pour celui des sonverains alliés, est noyé en route.

Therandul Mais Golswartzonberg espèle en whin voir se méaliser son plan pour l'inviestissement de Dreades Aliest tropitardi via estre estre di a L'ampereus Napoléon, à cheval des six heures da matin, viest de sortin par la porte de Freyhergallacjeté son como d'œil sur les hauteurs ; il a recommo que da grande la cune réservée plout Morps de Kleman métait pas encore occupée, et aussites ele moi de Naples et le duc de Beliune ontriera l'ordre d'exécuter leur mouvement sans क्री**एक रोट प्रतिकांड.** अभागात के अंतर्क कर्ज of Tandis aque des malheureux soldats de Klenlau. entémués des datique et de liesoin, couverts de boue, trempés par la pluie, harassés; arrivent corrageusement sous les coups qui les attendent, la canonitado s'enguge au contre. " " ... ... ... ... · L'empersur est revenu de ce côté : il est en wattidesla porte de Dippodiswalde: La pluie n'ayant pas discontinué, il fait allumer un grand feu, et c'est de ce bivouac qu'il dirige la bataille. Les aides de camp qui accourent des côtés les plus opposés se succèdent d'un moment à l'autré, et viennent lui annoncer les progrès que font les deux attaques principales.

A neuf heures du matin, la cavalerie du roi de Naples a gagné les hauteurs qui dominent Cotta; elle poursuit son mouvement. Au pied des collines, les conscrits du doc Bellupe sont aux

mains auec. l'infapturie de Giuley et de Bianchi. Sur la gauche, du côté du grand jardin; le maréchal Saint-Cyr, soutenu par deux bataillens de la vieille garde i, ferce la position de Strehlen, et nejette les Prussiens sur Grünas Plus loin, entre l'Elbe et le maréchal Saint-Cyr, le due de Trévise et le général Nansouty manceuvient dans la plaine, poussant les Russes de Wittgenstein de position en position.

En ce moment l'empereur fait redoubler le feu devant lui. La ligne de nos batteries gagne du terrain et s'élève sur la colline. Le fraças de tant de bouches connantes a fini par crever la nuée sombre qui depuis le matin enveloppait le champ de bataille. Quelques échaireles aucoèdent aux averses, et de nombreux chequix de main qu'on aperçoit sur la hautsur ; indiquent que le quartier « général des alliés est de ca côté. Ainsi les souverains sont encore une fois en présence.

Cependant une batterie de la garde, placée entre les routes de Dippodiswalde et de Plauen, ne tire plus avec la même activité. L'empereur y envoie aussitôt. Gourgaud, chargé de cette mission, ne tarde pas à venir rendre compte que

<sup>\*</sup>Ces deux hataillons étaient commandés par le général Michel. Ils ont culbuté à l'arme bisuche tout ce qu'ils avaient d'ennemis devant eux.

cetta hatterie, est découragée pan l'imptilité de ses coups, Placée dans un foud, elle répond avec trop de désevantage au seu de la hatterie opposée, qui plonge des hauteurs de Rosenitz, et tous nes houlets, paraissent se paraire dans les terres au dessous du but. « N'importe, dit l'emperent, ai faut attier l'attention de l'emment de les côtés a qu'on recommence à tirer. » Aussitôt la batterie fait un feu roulant, et dès les premières salves on remarque sur la colline uni meuvement extraordinaires quelque personnage important vient d'être frappé parmi les alliés.

Il est enze heures; le canon du roi de Naples, qui sefait entendre au delà des gorges de Platien, signala let progrès de notre cavalèrie sur la droite. Cest le moment de presser les mouvemens de la gauche, et l'empereur y va porter ses ordres luimèmed. Tandis qu'il traverse au galop la plaine du grand jardin, notre artillerie continue de soutenir au centre l'effort de la bataille. C'est là que le soldat français subit les lois les plus dures de la tantique moderne. Rongeant le frein qui retient son andeur, il reste des heures entières im-

<sup>&</sup>quot;Napoléon se portant sur la gauche rencontra une barricade de charlots qui l'arrêta un moment. Un boulet ennemi vint frapper terre tout près de lui. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, p. 257.) ...

mobile, en leutte aux boulets dont les deux lignes fant un échange continuel.

Gependant, l'empereur à poursuivi sa sourse vers la ganche; il dépasse Grina, jet trouve le duc de Trévise marchant avet la jeune gandu sur Saidnitz. De ce côté, les alliés viennent d'être rejetés de la route de Pyrna sur celle de Pohna. On continue le mouvement pour les rejeter de la route de Dohna sur celle de Maxen. L'empereur, après avoir donné à ses troupes un nouvel essor par ses encouragemens, revient vers le centre.

Tandis que la jeune garde faisait plier devant elle l'aile droite des alliés, le roi de Naples, le général Latour-Maubourg et le duc de Rellune, écrasaient leur aile gauche. Napoléon reçoit en chemin les premières nouvelles de ce grand avantage; et bientôt il en apprend les détails.

Le roi de Naples, après avoir forcé le défilé de Cotta et s'être avancé sur la route de Frayberg jusqu'à Grumbach, avait pris possession des hauteurs. Tournant ainsi l'avant - garde de Klenau, il l'a coupée de son corps principal; ce mouvement a été décisif. Murat, le sabre à la main, son manteau brodé d'or retroussé sur l'épaule et la tête surmontée d'une brillante aigrette, s'est précipité avec les carabiniers et les cuinssiers sus l'infanterie autridhienne d'Aien n'a pu leur résister; les bataillons ennemis ont été enfoncée : cultratés des hauteurs; l'artillèrie à cheval plongueut sur les défilés de Schonett et de Planema complété leur déroute.

Ces vallées, naguère si fraîches et si paisibles, qui, quelques jours auparavant, recevaient encore la roi de Saze sous leurs ombrages, sont

. Murret attirpit et fixait tous les regarde par sa taille. 1915 1939 Austrame brillant et par les riches barnais de son cheval. Sa figure, ses beaux yeux bleus, ses gros favoris, ses cheveux noirs bouclés qui tombaient sur le collet d'un kurtka (habit polonais), dont les manches étroites avaient tue offertate au dessous de l'épaule, excitaient l'attentionylle thilet de boet hebit était richement brodé en éve l'helphairit period mar une cuinture dovés à laquelle perf dit pu salue leggy à lame droite , à la manière des anciens Romains, sans branche ni garde... Ce prince portait ordinairement un pantalon large, couleur amarante, dont les coutures étaient brodées en or, et des bottines de peau jaune ou de nankin. L'éclat de ce costume était encore reliance par un grand chapeau garni de plumes blanches d'autrache avec une large bordure d'or, un grand plumet commosé, de, quatre grandes, plames d'autrache netombantes, an milieu desquelles s'élevait une magnifique aigrette de héron. La selle et les étriers dorés étaient de sorme hongroise ou turque. Le cheval était couvert d'une housse trainante, bleu de ciel, richement brodée en or; la bride était magnifique, etc. (Voir l'ouvrage du major anoh d'Odeleben, témoir oculaire, tom., 1; pag. 201.):

devenues tout à coup victimes des plus enseille ouragem que la guerre poisse déchainer sur un maiheureux pays

mais le versant des collines est si glissant, qu'elle n'a pas s'y soutenin l'anin; pour mettre le comble au désastre de cette partie de l'armée autri-chienne, la pluie qui tombait mans cesse mettuit chitacle à ce que l'infanterie fit usage de ses armes. Partout la terre est jonchée de fusils, de sabres, de chapeaux, de plumets et de débris. Des colonnes entières, officiers et soldats, se sont rendues prisonnières : les régimens de l'archiduc Reynier et de Lusignan cett été enveloppés; ceux de Beaulieur, de Colloredo et de Wacquant, ont fait quelque résistance; mais ils ont tant de tués, tant de prisonnières et de bles ée, qu'on peut les régarder comme détruits.

En vain la division Lichtenstein a voulu ser courir celle de Bianchi; elle a été entraînée dans le désordre de la gauche. Les généraux autrichiens Andrassy et Milesino sont tués. Les généraux Giulay, Mariassy et Fierenberger sont blessés; le feld-maréchal-lieutenant Metzko et le général major Seczinsky, sont prisonniers. Enfin les six divisions de l'aile gauche, séparées de la grande armée alliée par les gorges de Tharandt et par le ruisseau de la Weisseritz, prises

à des pars motres carralerie à Corbita, renfencées de frant par l'infanterie du duc de Belluire, in Lobda, ont dû succomber sous le désevantage d'une telle position. Plus de quinze mille hommes viennent de tomber en notre pouvoir.

L'emperant per arrivant à sombiveuse du sentre primative le général autrichien Metako; un entond can allusieurs officiers autrichiens blessés sont avec lui. L'empereur les fait associate ordonne quion pause leurs blessures.

Il dati tuois beures. Depuis quelque temps; l'artillerie des alliés a ralenta son feu. Tout à coup elle couse de so faire entendre. L'our vient annount que l'empereur repit estra souvelle d'un visage ques à tranquille que s'il était que stion du gain d'une partie d'écheus.

« Ceci n'est pas encore fini, dit l'empereur aux egénéraux qui l'entourent. J'attends des nou
» velles de Vandamme, et je me trompe fort si

» ce n'est lui qui décide les alliés à cette re
» traita précipitée.»

Les généraux ennemis, ayant perdu tours gran-

Cette affaire de la droite a eu lieu sur le terrain déjà illustre par la bataille de Kosseldorff, en 1745.

des communications de droite et de gauche avec la Bohème, ont voului profiter du reste de l'après-midi pour mettre quelque ensemble dans leur menvement retrograde devenu plus difficile. Déjà les souverains alhiés sont lois du champ de bataille, et de fortes arrières-gardes prennent position à l'entrée des vallées pour convrir les petites routes par lesquelles s'écoule l'armée ennemie.

Quant aux troupes françaises, elles sont harassées; on ne peut guère penser qu'à recueillir la possession du champ de bataille.

Après avoir donné ses ordres pour la nuit, Napoléon rentre en ville. L'eau coule de tous ses vêtemens. Les retroussis de sem chapeau, hattus par la pluie, sont pendans sur ses épaules. Tout son monde est dans le même état... Mais les rues de Dresde sont encombrées de prisonniers. Les canons de l'ennemi et ses drapeaux

Quiconque connaît l'art de la guerre, comprendra combien il était difficile de déployer ainsi successivément l'armée française en forme d'éventail, et de se porter en même temps sur les flancs de l'ennemi. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tome 1, page 258.)

Les prisonniers offraient un triste spectacle : exténués par une longue et pénible marche à travers l'Erzebirge, où le pluie avait rendu les chemins presque impraticables, ces

miliconem: Japites avoir souffert les plus rudes privetibles. étaient arrivés sur le champ de bataille, épuisés par de cruelles fatigues. Plusieurs d'entre oux étaiont grièvement blessés; tous, enveloppés dans des manteaux déchirés, saire depuis leur départ de Bohème, saute de pain, et a syant trouve que rarement des pommes-de-terre. Ces walkerebux combalént avec la plus grandé avidité sur les rafraishinstenens quattent offrait la commisération des habitans de Dresde, On renferma dana lieglise protestante: et dans le welt-garten de Bruhl tous ces prisonniers, au sousbre d'à peu près treize mille hommes, la plupart autrichiens, dont le nombre fut augmenté encore le lendemain par des sondats dispersés qui furent ramenés dans la ville. Comme le local qui leur était destiné ne se trouvait pas prêt, plusieurs d'entre eux cherchèrent, la première puit, un sbri dans le restibule des maisons où des personnes charitables les panaèrent et les secoururent.... Les églises furent dégradées, de plus d'une manière par le séjour des prisonnierza (Récit de ce qui s'est passé à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire, pag. 181.)

Le roi de Saxe avait toujours été traité en ami par l'empereur... Quelle profonde impression Napoléon ne produisit-il pas sur le roi, sur la famille royale et sur les TROUGHARD STREET, SERVICE CONTROL (SEC. 1981).

Le 28, les premiens rayons du jour retrouvent, l'empereur, parcourant ; le cohamp de hataille. La nuit avait été employée à relevez les blessés. Les habitans de Dresde s'empressaient encore à les recueillir, et, de tous côtés, en enaccelissait les morts. Dans le rayon d'une lieue autour de la ville, les quatre nations les plus belliqueuses de l'Europe avaient jonché les champs de leurs morts. Ces corps étnient demi-rus ou déjà entièrement dépouillés. Plusieurs étaient déchirés par des bipseures effrayantes ; d'antres égraséa par les rouge des canons ou des voltures Les fosés et les marcs étaient reinplis d'honmes et de chevaux. Les morts se trouvaient entassés en plus grand nombre autour de la redoute de Moczinski, devant les barrières de Dippodiswalde, de Platien, de Lobda, et dans les environt da grand jardin. Quelque herrible que fât ce

habitans, le jour de la bataille de Bresde, forsque técentra de la Sildaie par une marche précipitée, après avoir uleurvé la redoutable armée de ses canemis, il l'attaque avec des troupes en grande partie épuisées, mais d'un courage à l'épreuve, et la mit en déroute. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 76 et 80.)

spectacle, il avait déjà attiré de la ville un grand nombre de curieux. De peuvres habitans étaient déjà occupés à ramasser pour l'artillerie des boulets, des caurasses, et toutes les armes qu'on voyait disperaées dans un épouvantable désordre, au milien des débris des équipages et des caissonagentée !... Tous les villages voisins avaient plus en moins souffert par l'incendie et le pillage...... Partout on voyait des gerbes éparses qu'on avait enlevées des granges pour le bivouac du soldat et pour la mourriture des chévaux. Les paysans madaient tristement autour des restes des bivonece : ils chersheient à recueillir leurs débijs zils petnouvaient quelques portes et quelques volets :, et retiraient leurs membles des tas de bais que los foux du camp alavaient pas consumés I., June

Napoléon, qui a sous les yeux cet affligeant tableau, est loin de se montren insensible ant clamités qui l'entourent. Partageant sa sollicitude, entre, nos blessés et les malheureux Saxons, il charge M. de Bassano de recueillir des informations sur les familles de Duesde qui ont le plus soufiert des derniers événemens. L'ordre est domé de dresser l'état des habitans qui ont été

Voir le Récit de ce qui s'est passé à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire, pag. 183 et suiv.

Tour II. 2º. Édit.

blessés. Les listes sont fournies par M. de Burgsdorf, chef de la police de la ville. Des secours et des pensions sont accordées aussitét.

Après avoir encouragé les officiers de santé et les bons habitans dans les devoirs pieux qu'ils rendent aux biessés, l'empereur se poste sur la hauteur de Roemitz; il y suit de l'œil la paraite des alliés, et lance toute l'armée à leur pourunite. Devant kui, les troupes du duc de Raque descendent dans la vallée de Dippodiswalde, poussant l'arrière-garde de Colloredo et deChasteler. A gauche, le maréchal Saint-Cyr se mot zur les pas de Kleist et de Barclay de Tolly, qui font leur retraite par la route de Maxen. A droite, le duc de Bellune nettoie les gorges de Thamadt, et plus loin, le roi de Naples, parcourant au galop la route de Freyberg, resoule les débris du corps de Klenau sur les montagnes de Marienberg, d'où ils sont descendus.

L'empereur était encore sur les hanteurs du centre lorsqu'on lui amène un paysan du village de Nottnitz, où les souverains alliés ont en leur quartien général pendant les deux jours de la lantaille. Napoléon le fait interroger par le duc de Vicence. Ce paysan a vu arriver à Nottnitz le personnage qui a été blessé la veille au milieu de l'état major des alliés. C'était un général du premier rang, mais il ne peut pas dire son

nom s'il éthit à cheval à côté de l'empereur de Russie au moment où il a reçu le coup. Alexandre paraisesit prendre un vif intérêt à son sort. Il l'a d'abord fait transférer à son quartier-général de Notmitz: on l'y a porté sur des piques de cosaques mines en travers. Le manteau qui le nouvrain avait été traversé par la pluie. Le chirurgien de l'empereur Alexandre est venu aussitôt lus faire l'amputation, et l'on s'est hâté de le transporter sur une chaise longue, à Dippodisviable. Des détachemens de Russes, de Prussiens et d'Autrichiens, portaient les brancards.

A ces détails, l'empereur ne doute pas que ce ne seit le prince de Schwartzenberg. « C'était » un brave homme, dit-il; et je le regrette, » Puis, après ce premier mouvement, il ne peut s'empecher d'ajouter: « C'est donc lut qui purge la » fatalité! l'ai toujours eu sur le cœur l'événe- » ment du bal comme un présage sinistre. Il est » bien évident maintenant que c'est à lui que le » présage s'adressait ! . »

L'empereur veut parler ici du bal donné le rer. juillet 1810, par M. de Schwartzenberg, alors ambassadeur de Vienne à Paris, à l'occasion du mariage de Marie-Louise. Le feu prit à des draperies, et l'incendie dévora bientôt tout l'appartement sans qu'on pût s'en rendre maître. Quelques personnés y périrent; d'autres, en plus grand nombre, fuvent bléssées. Paris fut consterné....

Cependant on ne tarde pas à apprendre par les prisonniers que le prince de Schwartzenberg est sorti sain et sauf des derniers combats, et que c'est lui qui préside à la retraite.

Quel est donc le haut personnage qui a été frappé? Une circonstance fortuite vient enfin éclaircir ce mystère. Un lévrier qui suivait le général blessé est resté à Nottnitz': on l'a amené au roi de Saxe, qui, sans perte de temps, fait passer le collier du chien au prince de Neufchâtel, et sur le collier est écrit: J'appartiens au général Moreau. Tous les renseignemens qui se succèdent confirment ce premier indice '.

## Lettre de l'empereur de Russie A la veuve du général Moreau.

<sup>&#</sup>x27;Moreau, transporté dans la poette ville de Imhn, en Bohème, y est mort de sa blessure, le 2 septembre. Son corps fut embaumé et transporté à Saint-Pétsrabourg. Le général avait auprès de lui, au moment de sa mort, un aide de camp français nommé Rapatel. Cet officier, entraîné par la destinée fatale de son général, ést venu se faire tuer sous les coups des paysans bretons de la division Puthod, dans les plaines de Fère-Champenoise.

<sup>«</sup> Madame, lorsque le malheur affreux qui atteignit le » général Moreau à mes côtés me priva des lumières et de

<sup>»</sup> l'expérience de ce grand homme, je concevais l'espoir

<sup>»</sup> qu'on réussirait, par un traitement soigneux, à le con-

<sup>»</sup> server à sa famille et à mon amitié. La Providence en a

L'empereur quitte ensuite les positions du centre pour se porter sur l'extrême gauche du champ de bataille. Il y rejoint le maréchal Mortier, duc de Trévise. La jeune garde a déjà dépassé les villages de Roblits, Nieckern et de Nieder-Sedlitz. Elle est occupée à rejeter l'arrièregarde de Wittgenstein dans les gorges de Glaschutt et de Liebstadt. L'empereur suit ce mouvement par la route de Pyrna. A deux heures de l'après-midi, il met pied à terre à un quart

<sup>»</sup> autrement ordonné. Il mourut comme il a vécu, avec

<sup>·</sup> l'energie d'une âme forte et constante. Il n'existe pour

<sup>»</sup> les grandes souffrances de la vie qu'un seul remède,

c'est d'y voir prendre part les autres. En Russie, vous

<sup>»</sup> trouverez, madame, partout ces sentimens, et s'il vous

<sup>»</sup> convenait de vous y fixer, je chercherais tous les moyens

<sup>»</sup> d'embellir la vie d'une personne à laquelle je me fais un

<sup>»</sup> devoir sacré d'offrir des consolations et un soutien. Je

<sup>»</sup> vous prie, madame, d'y compter irrévocablement, de

me faire connaître toutes les circonstances où je pour-

<sup>»</sup> rai vous être utile, et de m'écrire toujours directement;

<sup>»</sup> ce sera pour moi un bonheur de prévenir vos vœux.

<sup>»</sup> L'amitié que j'ai assurée à votre époux s'étend au delà du

tombeau, et je n'ai d'autres moyens de m'acquitter, au

<sup>&</sup>quot; moins en partie, de ma dette envers lui, qu'en faisant

<sup>·</sup> quelque bien à sa famille.

Recevez, madame, dans ces circonstances tristes et

ruelles, ces témoignages d'amitié et l'assurance de mon
 vif intérât.

<sup>»</sup> Signe', Alexandre. »

de lieue de cette ville, et s'arrête dans un champ sur le bord de la route, pour laisser défiler ses troupes. Assis dans ce champ, ser une chase qu'on a été divercirer dans la chaumitère voisine, il interroge les gens du pays, et prend auprès d'enxides renseignements sur les opérations que l'armée de Vandamme a du faire dans les environs. Il apprend que les manceuvres qu'il a prescrites s'exécutent. Le général Vandaname a débouché le 25 par le pont du Lilienstein sur Konigstein. Le 26, il a repris la position de Pyrna, après avoir combattu quinze mille Russes qui, sous les ordres du duc de Wurtemberg, gardaient ce débouché. Le 27 au matin, il interceptait :la grande route de Prague à Dresde; et c'est à la nouvelle de sa marche que les alliés, vaincus devant Bresde ; n'ont plus hésité à se retirer par les montagnes. Ce matin même, Vandamme était encore aux prises avec le corps du duc de Wurtemberg. En ce moment il leirejette sur les hauteurs de la frontière de Bohème. Ce soir il doit arriver à Nollendonf, et peut-Atre à Peterswalde.

Cette grande porte de la Bohème va donc être fermée à l'ennemi, et Vandamme va voir arriver sous son feu une partie des colonnes que notre armée chasse devant elle. Ainsi, toutes les opérations, en se développant, se prêtent un mutuel appui, et le succès dépasse toutes les espérances. Les aides de camp arrivent de tous côtés pour rendre compte à l'empereur de la marché de nos différentes, archées; les amports abondent en détails. A chaque pas en fait des prisonniers; les villages en sont pleios. Les bagages russes, principal et matrichieus s'étaient entage séasur la phanaséa de Freyberg i on y a ramassé un millier de voitures, Les corps de partisans que l'annami avait jetés du côté de Méissen, pour intercepten mon communications avec la France. se trouvent (compés. Plas l'ennentr s'enfonce dans les vallées, plus ses embarras augmentent. Les chemins y sont affreux; les villages n'ont plus de vivres. Partout les fuyards devancent les colonnes; ils remplissent l'Estzebirge de l'épouvante qui les acciois; les chariets culbutés, les chevaux écrasés; les blessés abandonnés, indiquent les routes suivies par les alliés à nos avant-gardes

qui les poursuivent. L'alarme est à Tœplitz, et se répand jusqu'à Prague. Ce n'est parmi les ches que discussions, incertitudes et reproches. Les Autrichiens accusent les Russes d'avoir attaqué trop tôt à Gieshubel; d'avoir marché trop vite sur Pyrna et de s'être avancés sur Dresde sans attendre Klenau. Les Russes et les Prussiens reprochent à Klenau d'avoir été trop lent dans ses marches, et à Schwartzenberg d'avoir laissé

pendant trois, jours cent cinquante mille hommes inactifs aux portes, de Dresde., pour, attendre avec obstination l'arrivée inutile de sa gauche.

Les discours des prisonniers ajoutent encore à ces premiers apgreus.

En moins, de cinq jours, les souverains alliés qui ont pénétré en Saxe à la tête de deux cent mille hommes ont vu tous leurs plans dérangés. Maintenant, affaiblis par la perte de plus, de la rente mille prisonniers et de plus de vingt mille tués ou blessés ils out encorp, de pouvereux malhques à craindre i reponsés des grandes noutes.

Résultat de la bataille de Briste ( P. 1100

| *                                          | RESTERNISHALIZATION TO THE STATE OF THE STAT |                                                |                                          |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| dy.                                        | Scion le Bulletin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schoole product<br>Guillaume de<br>Vandoncourt | Selen la co-<br>lonel russe<br>Butturlin | Silon is these<br>d'Odeleben. |
| Prisonniers. Tues et blemes.               | 30,000<br>20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,000<br>2 <b>5,000</b>                       | 13,000                                   | de 18à 20000                  |
| Total de la pente des<br>alliés en hommes. | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4o,boo                                         | 13,000                                   | 20,000                        |

Nota. Le feld-maréchal·lieutenant Metako, un général major, trois cents efficiers et douse mille issua-officiers et soldats lont pussel à d'ramefieré, du 16 au 18 septembre, se rendant en France. Tout ce qui était Polonais était resté à Bresde pour y presedre du service dans le curps ils Ponistovaki.

| Drapeaux             | , án  | 8   |    | 10 |
|----------------------|-------|-----|----|----|
| Canons               | 100   | •   | 20 | 10 |
| Voitures de munit.   | 1,500 |     | •  |    |
| Voitures de bagages. | 3,000 | . • | •  | •  |

ils volent leur retraite compromite dans le petit nombre de défilés qui leur reste.

C'est à présent qu'il faut entendre les éloges qui, de teus côtés; fluttent les oreilles de l'empereur. Ceux qui naguère étaient le plus découragés montrent le plus de confiance; ils s'empressent à l'envi de rendre hommage à la hardiesté de ses plans, à la supériorité de ses conceptions, à la précision de son coup d'œil, à l'habileté de ses manœuvres. « Ah! sire.» lui dit-on-d'un commun accord en s'inclinant, « que votre majesté a été bien inspirée en refe-» tant les conditions qu'on lui imposait si in-» solemment à Prague! Les. temps d'Austerlitz » et de Wagram sont revenus; votre majesté tient » désormais dans sa main la paix du monde. Nous » allens cons. donte vois venir un parlementaire » des couverains alliés. Mais, sire, défiez-vous » surtout de votre magnanimité. Ordonnez que » les Russes soient rejetés bien loin derrière la » Vistule. Que votre majesté ne soit plus si gé-» néreuse qu'autrefois envers les rois qu'elle va » désarmer!......» J'abrège ces palinodies. J'en ai dit assez pour faire comprendre que tous les censeurs ont disparu, et que personne ne veut Plus avoir douté un seul instant du résultat.

## CHAPITRE IV.

REVERS DE GROS-BEEREN, DE LA RATZEACH ET DE CULM.

L'empereur vient de voir fair une de ses plus belles batailles. Reutrêtre est ca le dernier sourire de la Victoine! Tout à coup il ressent, un violent frisson; des vomissemens surviennent; l'alarme se répand parmi ses serviteurs. Le quartier impérial allait entrer à Pyrns pour y passer la muit. Tout est contremandé. On décide l'empereur à monter dans sa voiture; on le ramène à Dresde; il ne reste du côté de Pyrna que la jeune garde, qui y établit ses cantonnemens.

L'indisposition de l'empereur est la suite d'un refroidissement que ses vêtemens, trempés par la pluie, lui ont faitéprouver pendant la bataille. La chaleur du lit rétablit promptement la transpiration, et le 29, à son réveil, Napoléon se trouve à peu près guéri. Cependant il se renferme dans son cabinet.

Constamment à cheval depuis cinq jours, et toujours entraîné par l'importance des grandes manœuvres qu'il dirigeait, il n'avait pu donner aconne attention suivie à su correspondance. Un grand nombre de dépêches s'étaient entassées sur son bureau; il emploie les journées du 29 et du 30 à les lire et à y répondre. Il dicte au comte Daru les bulletins qui doivent apprendre à la France les derniers événemens. Il expédie avec lui le travail des ministres, qui s'est accumulé depuis le 15; il prépare avec le duc de Bassano le message with dort sommettre au senat les causes de la rupture de Prague, les mesures à prendre peur soutenir la nouvelle guerre que l'Autriche noundéplare, et les pièces justificatives qui peuventéclairer l'opinion. Enfin, ne perdant pas de vue la poersuite de l'ennemi, il s'intercompt à chaque insuit pour en demander des nouvelles; il diote au major général teus les ordres propres à suppléer, autant que possible, à l'impulsion que su présence ne peut plus donnier.

L'attention de l'empereur n'est pas seulement fixée sur ce qui se passe entre Dresde et la Bo-. heme; elle se porte également sur les points où ses lieutenans sont engagés dans des opérations détachées.

Le duc de Reggio est-il entré à Berlin? le duc de Tarente est-il arrivé jusqu'à Breslau? L'empercur est impatient de lire les dépêches de ces deux maréchaux. Déjà Dalbe en a marqué les résultats sur la carte; mais à peine Napoléon y a-t-il jeté un coup d'œil, que ses espérances, s'évanouissent.

## COMBAT DE GROS-BEEREN.

Le duc de Reggio n'a pu se porter sur Berlin aussi promptement qu'on l'avait calculé. Trois jeurs lui ont été nécessaires pour opérer son premier mouvement de Dahme sur Baruth. Après avoir manœuvré d'abord par la route de Torgau, il a cru devoir changer de direction; et, se portant à gauche du côté de Trebbin, il a fait mine de vouloir arriver par la route de Wittenberg. Enfin ce n'est que le 21 qu'il a démasqué son mouvement dans la plaine de Trebbin.

Pendant ces premières manœuvres, Bernadotte a eu le temps d'être averti. Quittant aussitôt Charlottembourg, il a porté son quartiergénéral à Postdam, et s'est empresse de concentrer son armée dans la plaine de Berlin, entre les deux routes menacées. Ainsi, le 22, le duc de

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu plus haut que l'empereur était ce jour-là à Lowenberg, forçant Blücher de repasser le Bober et la Katsbach.

Reggio, débouchant de Trebbin, avait vu se développer devant lui une ligne ennemie de plus de cent mille hommes. L. Dès lors une bataille devenait imminente; elle était inévitable si nous avancions: peut-être était-ce là le cas de s'arrêter et de manœuvrer de manière à ne rien compromettre.

Mais l'habitude d'aller en avant; la vue des clochers de Berlin; en cas de succès, une victoire dont le prix était inamense, en cas de revers, une retraite qui ne pouvait avoir rien de bien grave; enfin, le désir de plaire à l'empereus par un brillant début, désir plus grand que

Composition de l'armée du prince de Suède, couvrant Berlin.

| Attu expolex. du prince de Suède.                                 | Arade prosiente                          | Le général Dobchuts.<br>Le général Putlits.<br>Le général Hirchfeld.<br>Le général Woheser.                          | 50,000 | 50,000  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
|                                                                   | Armés prassienne.<br>de Bulow.           | Pr. Hesse-Hombourg. Le général Thomes. Le général Borstel. Le général Kraft. Le général Oppea.                       | 40,000 | 60,000  |  |  |
| Tame sees                                                         | Général Steding.                         | Le général Peisse.<br>Le général Sandols,<br>Le général Boyen.<br>Le général Boyen.                                  | 20,000 |         |  |  |
| " atte .natita-                                                   | Armée russe de<br>Wintsingerede.         | Le général Laptieff.<br>Le général Worongoy.<br>Le génér. Csernichés.                                                | 30,000 | 30,000  |  |  |
| . Total des forces alliées dans la plaine de Berlin. 240,000      |                                          |                                                                                                                      |        |         |  |  |
| Rintenned nas Expu,<br>détachée contre le<br>prince d'Estantille. | Armée anglo-allem.<br>Le géné, Yalmoden. | Le génér. Tettenborn.<br>Le gén. Ahrensehild.<br>Le général Lutsow.<br>Le général Vegessek.<br>Le général Dorneberg. | 30,000 | 30,000  |  |  |
|                                                                   | То                                       | tal de l'armée du nord.                                                                                              |        | 170,000 |  |  |

la crainte de contrarier ses plans par un échez, tout concourais pour entraîner l'événement, et la betaille s'est donnée le 23.

Le quatrième corpa, commandé par le général Bertrand, a été sun prises tente la journée sur la droite ; avec l'armée prussienne du pénéralTauentzien, mais sans avantages marquene de part mi d'autre. C'est au centre, dans les villages de Regren, que les coups décisifs se sont portés. Le septième corps, commandé par le général Reypier, y combattait contre l'armée prussienne de Bulow. Le général Reynjer avait réusei dans la matinée à faire plien ses advensaires, et leur avait enlevé le village de Gross-Receen. Mais, dans l'après-midi, Bulow est revenu à la charge. Son attaque, combinée avet le mouvement d'un corps suédois, avait été précédée par de vigoureuses décharges d'artillerie. Nos divisions saxonnes, déjà ébranlées par cette canonnade, se sont vues prises entre deux feux, et bientôt assaillies de tous côtés par les baïonnettes russes et suédoises. Le choc était trop rude; les Saxons n'avaient pu le supporter, et leurs ranga s'étaientrompus. Cependant, quelque grand que fût le succès de Bulow, il n'avait pas terminé la journée. Le général Guilleminot, qui était sur la gauche, du côté de Guttergotz, en observation devant les Russes de Wintzingerode et de Vowonzoff, avait donné toute son attention à la camonzade qui écrasait neure centre. A ce bruit il m'avait pas hésité: laissant là les Russes qui ne bougeaient pas, et mettant en pratique la maxime des tagticiens qui sont braves avant tout, à défent d'ordres, il s'était dirigé sur le seu. Cependant il n'avait pu arriver que le soir. Bulow étuit déjà maître de Gross-Beeren, et notre contre se trouvait en pleine retraite. Le mouvement du général Guilleminot a réussi d'abord à arrêter l'élan des Prussiens. Un nouveau combat s'est engagé, et Bulow a été forcé de se retirer, en laissant au douzième corps le village et les honneurs du champ de bataille.

Ainsi, trois actions principales ont en lieu successivement à Gross-Beeren. Dans la promière, le général Reynier a été vainqueur de Bulow. Dans la seconde, Bulow, revenu sur ses pas, a été vainqueur de Reynier, ou plutôt des Sanons; et dans la troisième, c'est Guilleminot, accourant avec une partie du douzième corps, qui a fini par rester maître du village. Mais le septième corps a fait des pertes tellement graves , que le duc de Reggio s'est décidé à une retraite générale. Il l'effectue en ce moment par la

Nos ennemis portent la perte de l'armée française à treize pièces de canon et quinze cents prisonniers.

route de Wittenberg, disputant le terrain pied à pied. Le 28, après cinq jours de retraite, son arrière-garde n'était encore qu'à dix lieues du champ de bataille; elle occupait Juterbog.

Ce qu'il y a de plus grave dans les suites du combat de Gross-Beeren, c'est le contre-coup qui en est résulté pour la division sortie de Magdebourg, sous les ordres du général Girard. Le 27, cette colonne est tombée dans l'avant-garde russe à Belzig. L'infanterie française a d'abord eu l'avantage; mais, tandis qu'elle était aux prises avec les troupes du général Hirscheld, qui lui cédait le terrain, elle avait été tournée et enveloppée par les cosaques de Czernicheff. Une déroute s'en est suivie. Le général Girard a été blessé, et sa colonne n'a pu rentrer à Magdebourg qu'en laissant un millier de prisonniers dans les mains de l'ennemi.

Quant au prince d'Eckmulh, il était arrivé le 23 à Schwerin, poussant devant lui le général Valmoden, qu'on lui avait opposé, et détachant la division Loison sur Wismar et Rostock. Mais,

Les alliés ont fait reproche à Bernadotte d'avoir mal manœuvré à Gross-Beeren, et de n'avoir mis aucune vigueur dans la poursuite. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 55 et 59.)

à is destate de l'Adhire de Gross-Beeren, il vient de suspendre son mouvement.

Tels sont les événemens du Nord. Passons à

BATMILE DE LA KATZBACH.

and the second s

أحاك يواميهم شبوه

pour revenir sur Dresde, que nos avant - postesi de l'armée de Silésie s'étaient arrêtés. Ce reposisabit, après la poursuite si vive des jours président, avait appris à l'ennemi que l'empereur nétait plus là Blücher, devinant que c'était un des effets de la grande attaque de Schwartzenberg sur Dresde, avait songé aussitôt à en profiter pour se reporter en avant.

Cépendant il n'entrait nullement dans les intentions du duc de Tarente de se dessaisir de l'offensive. Le onzième corps, sontenu par le troisième, devait attaquer de front les lignes de l'amer. Il ne s'était arrêté sur la Katzbach pendant les journées du 24 et du 25 que pour donner le temps au troisième corps, qui avait été un moment incertain entre la destination de Dresde et celle de Silésie, de venir se remettre en ligne. Pendant se temps, le général Lauriston, qui était sur notre droite, en avant de Goldberg, manœuvrait entre les montagnes de la Bohème

Tome II. 2º. Édit.

et Jauer, et poussait la division Puthod assez loin pour tourner l'ennemi et menacer ses communications avec Prague.

Le 26 au matin, le duc de Tarente s'étaitremis en mouvement pour continuer ses opérations. Le onzième corps, qui formait le centre, avait passé la Katzbach au point du jour et marchait sur Jaüer en remontant la rive droite de la Wuthend-Neiss. Le troisième corps, resté encore en arrière, devait faire un détour du côté de Liegnitz, pour arriver sur la gauche, par la route de Liegnitz à Jaüer, tandis que, sur la droite, le général Lauriston, s'avançant de l'autre côté de la Wuthend - Neiss avec le gros du cinquième corps, tiendrait la route de Goldberg. Plus loin, dans les montagnes, le général Puthod débouchait aussi sur Jaüer par la route de Schonau.

Mais le même jour, à la même heure, Blücher s'était également mis en marche; et, sortant des lignes de Jauer, il s'était reporté encore une fois sur la Katzbach, dans l'intention de la passer entre Liegnitz et Goldberg, à peu près au même point où le duc de Tarente venait de la traverser pour marcher en sens contraire.

Ainsi les deux armées, pendant toute la matinée du 26, s'étaient avancées l'une sur l'autre.

Cependant les torrens de pluie qui, le 26 et le 27 août, ont inondé la terre, commençaient à

tomber. Dépais brouillands dérobaient aux deux armées leurs mouvemens, quand, à trois houres, elles donnèrent l'une contre l'autre. La rencontre ent lieu dans les plaines qui s'étendent entre Walstadt et la Katabach. Blücher avait sa cavalerie en avant : la nôtre était en arrière. Notre infanterie s'était hâtée de se déployer en ligne de bataille. Mais Blücher, lançant tonte sa cavalerie, avait à peine laissé au onzième corps le temps de se reconnaître. Cétait sur ce comps d'armée que le premier choc avait porté. La throite de sa ligne avait réussi à s'appuver sur la Wuthend-Neissa mais la gauche était restée en l'air, le troisième corps, qui devuit la protégur, n'arrivant pas. La cavalerie ennemie, profitant de ce désavantage de notre position, avait porté tous ses efforts contre notre gatichie

En vain le duc de Tarente appelait-il à lui le troisième corps et la cavalerie du général Sébastiani : aucun secours ne pouvait arriver, par suite d'une fatalité qui avait dérangé le mouvement de l'armée.

Le général Souham, commandant les vingtcinq mille hommes du troisième corps depuis le départ du maréchal Ney, averti par les premiers coups de canon de hâter sa marche, avait cru devoir prendre le chemin le plus court, et, au lieu de suivre la détour prescrit du côté de Liegnitz, qui l'aurait fait arriver au secours de notre gauche, il s'était jeté sur la droite pour arriver plus vite au feu. Mais, dans cette nouvelle direction, il s'était trouvé sur le passage des cinq mille chevaux du général Sébastiani, qui accouraient avec le même empressement. Ces deux corps, entassés l'un sur l'autre dans le long défilé du village de Kroïtch, s'étaient réciproquement barré la route, et l'encombrement le plus épouvantable en était résulté.

Pendant ce temps, le onzième corps, abandonné à lui-même, avait lutté contre les armées de Sacken et d'Yorck. Quelques régimens de cavalerie, échappés des défilés l'un après l'autre. n'avaient pu faire que des efforts disproportionnés contre les masses de cavalerie ennemie qui occupaient la plaine. Sur le soir, quelques troupes du troisième corps avaient pu arriver pour protéger la retraite du onzième; mais nos pertes ont été grandes: nos colonnes, séparées les unes des autres par des ravins, embourbées dans des chemins devenus des torrens, ont eu de grandes difficultés à se rallier. Le général Lauriston, qui, pendant toute cette journée, avait eu à lutter contre les cinquante mille Russes de l'armée de Langeron, apprenant l'échec du centre, a dû se retirer sur Goldberg; mais on est inquiet de ce que va devenir la division Puthod. Abandonnée ainsi dans les montagnes, sera-t-elle avertie à temps du mouvement rétrograde, et pourra-t-elle se rallier à son corps d'armée?

- Résumons ces nouvelles affligeantes.

'Non-seulement l'excursion tentée sur Berlin'a pas réussi; mais elle a donné lieu à une bataille, et cette bataille a été perdue.

Non-seulement le duc de Tarente n'a pu poursuivre Blücher au delà de la Katzbach, mais l'offensive, reprise inopinément par les Prussiens, a donné lieu à une rencontre qui a été désastreuse pour notre armée de Silésie.

Ces deux échecs ont d'abord péniblement affecté l'empereur; mais cette première impression ne tarde pas à s'affaiblir devant l'importance des succès qui l'entourent. C'est la question principale qui vient d'être décidée sous les murs de Dresde: le reste ne peut être qu'accessoire; ét, dans l'état de supériorité où nous nous trouvons au centre, tous les secours nécessaires ailleurs vont être prompts et faciles. Il est probable que Blücher, instruit de la déconfiture de Schwartzenberg dans les vallées de l'Ertzebirge, ne se hasardera pas à poursuivre le duc de Tarente au delà du Bober.

Quant à l'événement de Gross-Beeren, le duc de Reggio s'en est tiré assez heureusement pour que le projet favori de Napoléon n'en soit pas dérangé. L'opération, retardée seulement de quelques jours, n'en sera que plus complète. En effet, aux yeux de Napoléon, ce n'est pas à Prague, c'est à Berlin que sont les fruits de la victoire de Dresde; il ira les cueillir lui-même. La tentative du duc de Reggio aura du moins été utile comme reconnaissance militaire; elle a attiré l'ennemi hors de ses lignes, elle a entraîné Bernadotte du côté de Wittenberg; la route directe de Dresde à Berlin est ouverte, et l'ennemi a pris de ce côté une confiance qui peut lui devenir fatale. Le prince d'Eckmulh est toujours à Schwerin, en position de reprendre le rôle qui lui était destiné; et quant à Magdebourg, ce dépôt est si abondant en ressources, qu'il sera facile d'en tirer le secours d'un nouveau détachement.

L'empereur est donc décidé plus que jamais à tenter contre Berlin un grand mouvement qui balaiera le nord de l'Allemagne, fera entrer le prince d'Eckmulh en ligne sur le bas Oder, débloquera nos garnisons de Stettin et Custrin, appuiera notre aile gauche sur les bords de la Baltique, et menacera de déborder les alliés par une invasion en Pologne. L'empereur se livre à toutes les dispositions préparatoires. C'est dans ce dessein qu'il a retenu la jeune garde à Pyrna-

Déjà l'ordre est donné pour que la tête des colonnes de la garde repasse l'Elbe et fasse une première marche dans la direction du Brandehourg. L'ampereur n'attend plus que les derniers coups qui vont confiner la grande armée ennemie dans la Bohème, pour quitter Dresde et se mettre en personne à la tête des opérations nouvelles qu'il médite.

Dans cette attente, il éprouve quelque impatience de la lenteur avec laquelle nos colonnes rejettent l'ennemi en Bohème '. Le roi de Naples n'est pas encore arrivé à Sayda. Le duc de Raguse, arrêté à chaque défilé par l'encombrement des voitures que l'armée alliée laisse sur les routes, ne parvient qu'avec la plus grande difficulté

'Iournal comparé de la marche de la colonne.

|                                                  | еульсяя».<br>Собовия                        | COLOMBE DU CENTAE.                                                 |     | Cologue<br>de<br>de<br>deque                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| La <b>pG</b> ands.<br>Le 29.<br>La 30.<br>Le 31. | Vandamine.  A Petersynside.  A Culm.  A id. | Saint-Cyr.  A Maxen. A Rivards-Grimma. A Ditteladorff. A Liebenau. | 1 – | Le roi de Naples.  A Freyberg.  A Lichtemberg.  A Zetan.  A Saydn. |

L'élévation graduée de la montagne frontière fournissait aux alliés d'excellentes positions pour défendre chaque pas dans leur retraite, et pour contenir l'ennemi qui les poursaivait. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 274.) jusqu'au plateau d'Altemberg. Le maréchal Saint-Cyr, toujours contenu par Wittgenstein, qui forme l'arrière-garde de Barclay de Tolly, n'a pu arriver le 29 qu'à Rinards-Grimma; il débouche enfin sur les hautes montagnes, et se dirige, par Dittelsdorff, sur Liebenau.

Cependant Vandamme est depuis le 28 au soir maître de la position de Peterswalde. Il en à déposité le prince Eugène de Wurtemberg, après une affaire assez chaude, où nous avons perdu le prince de Reuss, qui se distinguait à la tête des bataillons de la confédération.

Le rendez-vous de toutes les colonnes ennemies éparses dans les montagnes est à Toeplitz. Schwartzenberg s'efforce d'y arriver par les débouchés de Niclasberg et de Zinnewalde. Barclay de Tolly espère d'y parvenir par la petite route de Furstenswalden. Kleist, qui échappe avec peine à l'encombrement de Glaschutt, voudrait éviter celui qui l'attend encore sur les pas des Russes; il vient de faire un mouvement désespéré sur sa gauche, vers Schoenwalde; s'il rentre dans la grande route de Prague, il va tomber entre les mains de Vandamme.

Le 30 au matin, l'empereur examinait sur la carte ces différentes positions: « En ce moment, a dit-il au major général, Marmont et Saint Cyr a doivent culbuter les arrières-gardes autrichien» nes sur Tæplitz; ils vont recreffir la dernière » rançon de l'ennemi. Nous ne pouvons tarder » non plus à recevoir des nouvelles de Vandamme, et nous comnaîtrons enfin le parti qu'il » aura pu tirer de sa belle position. C'est parlà » que nous finirons de ce côté. Nous y laisserons » quelques corps en observation, et nous rappellerons le reste à nous. Je calcule, continue » Napoléon, qu'après les désastres éprouvés à » Dresde, il faut au moins trois semaines à l'armée de Schwartzenberg pour se réorganiser et » se remettre en campagne. Il ne m'en faut pas » tant pour exécuter mon opération sur Berlin.»

Cette journée du 30, qui a vu luire à son début de si belles espérances, est à peine écoulée, que les nouvelles les plus alarmantes se répandent; elles arrivent du côté de Pyrna. On assure que l'armée de Vandamme a été détruite. Nous allons raconter l'événement tel qu'on parvient à le dégager des exagérations du premier moment.

Le 29 au matin, Vandamme, voulant poursuivre ses avantages de la veille, était descendu, avec son avant-garde, jusqu'à Culm. Il s'était laissé entraîner au fond de cette vallée profonde, et s'avançait sur Tœplitz. Bientôt l'espoir de s'emparer de cette ville l'avait tenté. Ce coup de main pouvait avoir des résultats immenses. Quoi de plus séduisant en effet que de barrer toute retraite à une armée de deux cent mille hommes encombrée dans des défilés?

A l'approche de Vandamme, le dépôt du grand quartier-général allemand, et celui du corps diplomatique, les cabinets des souverains alliés, et une foule de grands personnages qui s'étaient entassés à Tœplitz, avaient pris la fuite, les uns du côté de Dutch ', les autres du côté de Lahn Déjà l'avant-garde française n'était plus qu'à une demi-lieue, lorsque l'ennemi, cessant tout à coup de plier, 'avait opposé la plus vigoureuse résistance.

Le comte Ostermann, commandant les grenadiers de la garde russe, s'était placé à travers le chemin. Il avait ordre d'arrêter Vandamme à tout prix. L'armée des alliés descendait alors sur Tœplitz par tous les ravins de la montagne. Sa position était critique. Si Vandamme arrivait avant elle, le sort de plusieurs colonnes était compromis 2; mais quelques heures de délai pou-

Le 29 au soir, l'empereur Alexandre était à Dutch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si Vandamme était parvenu jusqu'à Tœplitz, tontes les colonnes en retraite qui y arrivaient par les gorges de Zinnwall auraient été coupées, ce qui eût achevé de mettre la déroute parmi les alliés qui n'auraient atteint l'Eger que dans un état de désorganisation complète dont les Français n'auraient pas manqué de profiter pour les pousser

vaient tout sauver. Ostermann et ses grenadiers avaient compris ce que le salut commun exigeait d'eux. Ils s'étaient montrés dignes d'occuper le poste du péril, et le vallon de Tœplitz était devenu leurs Thermopyles. L'élite de la garde russe s'y était fait tuer; Ostermann avait eu un bras emporté: mais Vandamme n'avait pu forcer le passage.

Cependant Vandamme, une fois engagé, avait appelé successivement toutes ses forces à son secours. Les sommets de Peterswalde avaient été dégarnis, et le premier corps avait fini par se trouver tout entier entre Culm et Tœplitz, au pied du Geyersberg. Il était trop tard. Ostermann avait gagné le temps nécessaire. Déjà Barclay de Tolly était accouru à son aide avec les premières colonnes arrivées. Schwartzenberg n'avait pas tardé à lui en envoyer de nouvelles.

sans relâche jusqu'aux portes de Vienne. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, 1813, pag. 41.)

Les confédérés, poussés dans les défilés des montagnes de Bohème et de Saxe, perdirent au moins quarante mille hommes dans cette campagne de quelques jours, et ils auraient été anéantis.... sans qu'il leur fût possible de se former ou de résister même par bataillons, si Vandamme!.... (Voir l'ouvrage de sir R. Wilson, témoin oculaire; Tableau de la puissance de la Russie, pag. 35.)

Vandamme, forcé de se retirer sur Culm le 29 au soir, avait pris position entre les villages de Karwitz et de Pisten.

Son entreprise sur Tæplitz était manquée; il pouvait y renoncer et profiter encore de la nuit pour remonter avec toutes ses troupes à Peters-walde. Le conseil lui en avait été donné; mais sa malheureuse étoile l'avait emporté: il s'était décidé à se maintenir dans la position qu'il venait de prendre. Peut-être devait-il croire que l'armée ennemie, poursuivie pendant quatre jours de suite dans les vallées inhospitalières de l'Ertzebirge, ne pourrait en sortir que dans le plus grand désordre; il devait du moins s'attendre à voir les colonnes françaises, non moins actives que les vaincus, arriver assez tôt sur leurs pas pour les empêcher de se rallier contre lui. Il n'en a pas été ainsi 1.

Le 30 au matin, ce n'est pas seulement l'ennemi de la veille, ce sont toutes les troupes de Schwartzenberg et de Barclay de Tolly qui sont

L'avant-garde du duc de Raguse, commandée par le lieutenant-général Joseph de La Grange, a livré dans sa marche les combats les plus sanglans et les plus opiniàtres, et n'a pu arriver que le 31 sur les hauteurs de Zinnewald. Aussitôt ses avant-postes sont descendus jusques à la promenade de Tæplitz... mais il n'était plus temps.

tornhée en bon ordre sur Vandamme. On avait tourné, sa gauche, d'autres colonnes l'avsient débordé jusqu'à Arbesau pour lui couper toute retraite; il s'était vu environné par plus de quatrevingt mille hommes : pas un de ses quinze mille compagnons ne semblatt, devoir éghapper sansis l'intrépidité supplée à tout : nos Français avaient fini par triompher du nombre et des daugers! Vandamme, après aveir soutenis, pendimetonite la matinée du 30, les efforts de cette auge d'aunemis, se rețirait sans être entame, se evacuail Culpo et se disposait, vers deux heures, à remonter à sa première position, lorsque tout, à coup, un nouvel ennemi apparaissant sur la montagne et saisissant tous les défilés en arrière lui avait barré le chemin de Peterswalde.

Ce nouvel ennemi, c'était l'armée prussienne de Kleist, échappant au maréchal Saint-Cyr, débouchant par les bois de Schonwalde, se glissant à travers le vallon de Telnits, heureuse d'avoir ainsi tourpé la position de Peterswalde, et se hâtant de descendre sur la chaussée de Prague avec tout l'empressement d'une foule qui se sauve de sa perte par un passage inespéré.

Si Vandamme se fût trouvé à Peterswalde, Kleist et tous ses Prussiens étaient pris. Mais Kleist, maître de cette hauteur, au pied de laquelle était Vandamme, c'était ce dernier qui devait être accablé. Capandant les Pressiens, à la vue des Français qui remontaient à leur rencontre, s'étaient crus de nouveau perdus. Ils avaient hésité un moment. Les Français patreontraire, apercevant les Prussiens, s'étaient aussitét élancés sur eux. Corbineau était à leur tête Rien n'avait pu soutenir leur choc. Passant sur le corps de l'avant-garde ennemie, ils avaient tout oubluté, tout entrainé, et, prodige de fur reur aussi-blen que d'audace, ils avaient enlevé aux Prussiens jusqu'à leur artillerie. Cependant les Prussiens, refoulés sur eux-mêmes, s'étaient ralliés, et la mêlée la plus épouvantable avait recommencé.

Qu'on se figure une chaussée étroite, encaissée sur le flanc des montagnes, et dans ce crem deux

La cavalerie française résolut en désespérée de se frayer un chemin au haut de la montagne, à travers les Prussiens. La pente était si escarpée que dans d'antres occasions peu de chevaux eussent pu la gravir au troi le plus donx, et cependant les Français montèrent avec tant de force et de puissance qu'ils renversèrent complétement toute la colonne prussienne, et s'emparèrent de tous les canons. Cette artillerie resta finalement aux alliés; mais la plus grande partie des chevaux fut enlevée, et un grand nombre de canonuiers prussiens fut massacré. (Voir l'ouvrage de sir Robert Wilson, témoin oculaire, Tableau de la puissance de la Russie, pag. 35.)

colonnes, dont l'une monte et l'autre descend, qui se rencontrent, s'arrêtent d'abord par leur masso, se foulent, se brisent au second chec, et finissent par se faire un passage l'une à travers l'autre. La confusion et le tumulte sont au comble; chacun combat corps à corps, mais ce n'est plus pour vainure, c'est pour passer. On se culbute plutôt qu'un ne se tue. Généraux, officiers et soldats, toub est pèle-méle lei Vandamme est entraîné par les Prussiens, lè c'est Kleist dont les Eranquis viennent de se saisir; ils sont pris et repris. Kleist est enfin délivré par les siens. On assurait dans les premiers momens que Kleist et Vandamme étaient restés morts dans la foule:

Toms ceux qui cont pa se dégager du défilé de la route et se jater dans les rochers et dans les bois voisins parviennent à s'échapper des premiers. Les Prussiens courent se rallier à l'avant-garde de Barclay de Tolly. Les nôtres atrivent à Liebenau, où ils sont recueillis par les troupes du maréchal Saint-Cyr. Bientôt les sentiers de la montagne de Peterswalde se remplissent de soldats dispersés qui, semblables aux coursiers démontés dans un choc de cavalerie, n'ont rien de plus pressé que de retourner au camp. Le général Corbineau, qui commandait la cavalerie de Vandamme, arrive jusqu'à l'empereur, dont

il est aide de camp. Couvert de sang ennemi; et blessé, lui-même, il est encone zemé d'an sabre prussien que dans la mêlée, il a échangé contre le sien. Les généraux Dumenceau et Philippon sont égaloment sauvés; mais le général Heimrod, qui venait de passer du service de Bade à celui de France, est resté parmi les morts. Le général Guyot et, le général Haxo, que ses blessures avaient forcé de rester à Gulm, sont prisonniers. Quant au général Vandamme, dont l'audece a été si malhoureuse, il n'est pas tuée les alliés le traînent en triomphe à Prague. Cependant on apprend que la plus grande partie de notre corps d'armée, descendue par les ravins de la montagne, se rallie à Pyrna. Trente pièces de canon et plus de trois cents voitures, caissons d'équipage et d'artillerie, sont perdus pour nous.

Ainsi, nou-seulement la grande armée ennemie est sauvée, mais elle l'est par une victoire, et ce sont des trophées qu'elle rapporte de sa défaite de Dresde.

Napoléon recueille froidement le détail deses pertes. Ce qu'il ne peut concevoir, c'est que Vandamme se soit laissé entraîner en Bohème. « A » une armée qui fuit, répète-t-il, il faut faire un » pont d'or ou opposer une barrière d'acier. Or, » Vandamme ne pouvait pas être cette barrière » d'acier. » Puis, se tournant vers le major-général: « Aurions-nous donc écrit quelque chose » qui ait pu lui inspirer cette fatale pensée? Bér» thier, allez chercher vos minutes; Fain, voyons
» les miennes: vérifions tout ce que nous avons
» écrit.» Le major-général apporte aussitôt son livre d'ordres; le secrétaire du cabinet représente ses minutes; on relit toutes les lettres, et l'on n'y trouve rien qui ait pu autoriser le malheureux général à quitter sa position de Peterswalde.

L'empereur a vu d'un coup d'œil toutes les conséquences de l'événement. Il les envisage avec cabne et même avec une résignation stolque. « Ehrbien, dit-il au duc de Bassano, voilà la guerre: bien haut le matin, et bien bas le » soir:

Du triomphe à la chute il n'est souvent qu'un pas.

Il fixe de nouveau ses yeux sur la carte; il prend un compas, et, dans sa rèverie, on l'entend répéter tout haut ces vers qui lui reviennent à la mémoire:

J'ái servi, nommandé, veincu quaranté années;
Du monde entre mes mains j'ai vu les destinées;
Et j'ai toujours connu qu'en chaque événement
Le destin des étais dépendait d'un moment:



## CHAPITRE V.

COMBAT DE DEMNEWITS. --- MARCHES ET CONTRE-MARCHES AUTOUR DE DRESDE.

(Septembre 2813.)

" La bataille de Culm a changé en cris de joie " la désolation qui commençait à se népandre " dans les vallées de la Bohème!." Le moral des troupes alliées s'est relevé; de nouvelles espérances ont succédé dans le cœur des nhefs aux fatigues ainsi qu'aux dégoûts; et la coalition, qui, après sea malheurs de Dresde, était au moment de se dissoudre ou de transiger, ne songe plus dans sa joie qu'à resserrer les nœuds qui l'unissent. Le 2 septembre, l'empereur Alexandre, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse se retrouvent à Tœplitz; le 5, lord Alberdeen y arrive, et le 9, on y signe le traité de Tœplitz, qui

<sup>&#</sup>x27;Voir l'ouvrage du colorel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, 1813, pag. 45.

complète l'accession de l'Autriche à la coalition.

Il semble que la fatalité se plaise à épuiser tous ses traits contre nous. Tandis qu'une fausse manœuvre d'un de nos généraux suffit pour sauver la Bohème, les débordemens et des inondations inquies surviennent pour compléter nos désastres en Silésie. Les soldats du duc de Tarente, trempés par les pluies, fatigués par des chemins devenus impraticables, arrêtés à chaque pas par des ruisseaux changés en rivières, sont forcés de concentrer leur retraite sur Buntzlau, pour y trouver le seul pont que les eaux du Bober n'alent pas emporté. La division Puthod, isolée de plus en plus des autres corps par ce mouvement, est restée trois jours errante sur la rive droite du Bober, sans pouvoir retrouver, depuis Hirschberg jusqu'à Lowenberg, aucun des moyens de passage qu'elle avait laissés derrière elle. Coupée de l'armée qui se retire par Buntzlau, acculée sur le Bober, assaillie par des forces immenses qui l'enveloppent de tous côtés, cette malheureuse division est détruite. Tout ce qui n'a pas été noyé ou tué est prisonnier. Les pertes du duc de Tarente s'élèvent à plus de quinze mille hommes; il a fallu abandonner plus de cent pièces de canons, et repasser successivement le Bober, la Queisse et la Neisse.

Ainsi tout ce que l'empereur a obtenu d'avan-

ges est annulé par les malheurs de ses lieutenans. Mais, quelque décourageans que soient ces premiers résultats, ils ne peuvent le décider à renoncer à son plan. Fort de la position centrale de Dresde, il persiste à s'y tenir; c'est le pivot de toutes les opérations qu'il médite i. Le partage des forces ennemies est maintenant bien distinct; elles forment trois masses. Au nord, sur la route de Berlin, l'armée du prince de Suède; à l'est, sur la route de Silésie, l'armée de Blūcher; au sud-est, sur les routes de la Bohème, l'armée de Schwartzenberg. L'empereur veut les voir venir : il les attend; prêt à se jeter sur le premier qui se présentera, il séra toujours en mesure de se retourner contre celui qui viendra ensuite. Son plan est de recevoir séparément les attaques; son espoir est de retouver l'occasion qui vient d'être manquée.

Blücher menace déjà Bautzen: c'est donc sur lui qu'il faut marcher d'abord. Mais, avant de quitter Dresde, l'attention de l'empereur s'arrête sur divers détails qu'il importe de ne pas négliger. Les fortifications de Drèsde doivent

<sup>&#</sup>x27;Sa ténacité dans la position de Dresde est remarquable. Elle prouve l'avantage d'une position centrale. (Voir l'ou vrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, 1813, pag. 5.)

être réparées. Les commandans du génie reçoivent leurs instructions; les travailleurs sont rappelés sur les terrains des faubourgs. De nouvelles redoutes sont ajontées au système de défense, et les anciennes sont remises en état.

Il est également urgent de réorganiser l'armée de Vandamme. Une revue que l'empereur passe lui-même lui permet d'apprécier les pertes de la bataille de Culm; elles ne sont pas aussi consis dérables qu'on l'avait craint d'abord; le corps d'armée a rallié au moins les deux tiers de ses forces et présente encore une ligne de douze mille baionnettes. L'empereur confie au comte de Loban, son aide de camp, le soin de rétablir l'ordre dans cette armée. C'est le général Drouat qui remplacera désormais le comte de Lobau, dans les fonctions d'aide-major-général de la garda. Le nouveau commandant du premier corps le reconduit aussitôt dans les positions de Gieshubel et de Peterswalde. Les troupes du maréchal Saint-Cyr, sont cantonnées sur le sommet des montagnes entre Peterswalde et Altemberg, et le duc de Bellune prolonge cette ligne d'observation sur la droite au delà d'Altemberg.

Il reste à pourvoir à la défense de la Saxe du côté du nord. L'empereur, forcé d'ajourner ses projets sur Berlin, veut du moins arrêter les progrès du prince de Suède, qui menace de passer l'Elbe entre Wittemberg et Magdebourg. Le prince de la Moscowa va lui être opposé.

Ces mesures prises, l'attention de l'empereur se reporte sur Blücher. Déjà ses cosaques ont pénétré dans nos lignes entre Bautzen et Bischoffwerda; ils ont surpris un de nos convois de munitions. A cette nouvelle, l'empereur ne diffère plus son départ; il quitte Dresde le 3 septembre au soir.

Ici commence une série de marches et de contre-marches, remarquables autunt par la vivacité des manœuvres que par la patience avec laquelle l'empereur y poursuit un dénoûment.

Le 3, il a passé la nuit au petit château de Hartau, près de Bischoffwerda. Le 4, il s'avance au delà de la Sprée, et rencontre l'armée de Blücher entre Bautzen et Gorlitz. Il lui présente la bataille; mais Blücher fait replier son avantgarde '. La cavalerie du général Sébastiani se

L'empereur se rend à cheval sur la route de Lohau, accompagné du duc de Tarente, et s'avance jusqu'à Hoch-kirch. Les deux montagnes appelées Stromberg et Vollaerberg, situées au delà de Hochkirch, étaient occupées par les alliés. Une forte colonne de leurs troupes s'avançait sur Bautzen, par la route de Gorlitz; le roi de Naples va à leur rencontre et les oblige à se retirer. Les Prussient s'aper-coivent que Napoléon est revenu; ils font leur retraite sur

DE MIL HUTE GENT TREIZE.

323

metà la poursuite des alliés et les attaint à Reichenbadh, Nous gentrons dans Gorlitz, et Blücher repasse suntessivement la Neisse et la Oucisse.

L'empereur satisfait d'avoir fait prendre chasse au plus entreprenent de ses adversaires, s'arrête et revient à Drèsde, où de nouveaux soins l'attendent. Il trouve en route des officiers dépêtchés en toute hâte de Torgau, par le prince de la Moscowa. Quatre jours sont à peine écoulés depuis que ce maréchal est allé prendre son nouveau commandement, et déjà il faut remoncer à toutes les espérances qui reposaient sur la réputation de ce capitaine. Il vient de se battre à Dennewits, mais il a été plus malheureux encore que le duc de Reggio à Gross-Beeren; et

les deux routes de Gorlitz, par Lobau et par Hernutt.... Napoléon passe la nuit du 4 au 5 dans le presbytère de la pardisse d'Hochkirch; le 5 il remonte à cheval pour suivre l'ennemi.... Chemin faisant, il arrive à une ferme abandemnée. Accablé de fatigues, il s'assied sur de la paille, et s'abandonne à la plus grande rêverie; aucun bruit de canea, aucun mouvement qui annonçât une bataille; tout était tranquille; les troupes françaises continuaient d'avancer; elles n'avaient affaire qu'à quelques régimens de cosaques, qui, dispersés dans les environs protégeaient la retraite de leur arrière-garde. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 269.)

dans cette seconde affaire comme dans la première, ce sont nes alliés, les Saxons, qui nous ent fait pardre le champ de bataille.

## COMMAT DE DEBMEWLIS,

Arrivé le 4 septembre à Wittenberg, le prince de la Moscowa a trouvé son armée rassemblée sous le canon de la place et prête à marcher. Il a, pris aussitôt l'offensive. Ses instructions lui prescrivaient de se porter vivement sur la droite pour replacer l'armée dans le système de Dresde, et dans la direction de Torgau sur Berlin. Tout semblait protéger cette opération. L'ennemi se trouvait dispersé dans une plaine de dix lieues, entre Belzig et Juterbock. Nous ne pouvions rencontrer dans notre marche que le corps de Tauentzien, et il suffisait de le masquer. Enfin nous devions déboucher à Dahme sur la route de Torgau avant que Bernadotte surpris eût eu le temps de rassembler des forces suffisantes pour s'y opposer.

Le 5, on s'est donc mis en route. Dès la première marche, on a rencontré Tauentzien; forcé de nous céder le passage à Sayda, il a été rejeté sur Dennewits. Le lendemain, 6, l'armée se portait par Ohna sur Dahme: mais le mouvement, commencé trop tard dans la matinée, s'effectuait lentement. Le counte Bertrand, opposé aur la gauche, à Tauentzien, et chargé de lui masquer notre marche, s'est vu fiercé de soutenir trop long-temps cette démonstration. Il s'est trouvé peu à peu engagé dans un combat sérieux. Des deux côtés, on a marché au secours des combattans. Les corps les plus voisins sont arrivés les premiers. Les plus éloignés se sont empressés d'accourir, et insensiblement les deux armées estières ont fini par se trouver en ligne de bataille.

Bplow, cantonné à deux lieues de Dennewits, s'est le premier mis en mouvement pour soutenin Tauentzien. Reynier, quittant sa route, a donné contre Bulow. Bientôt après, Guilleminot s'est avancé contre Borstel, qui paraissait dans la plaine. Le reste du corps du duc de Reggio est venu prendre part à l'action; les Prussiens ont été écrasés par notre artillerie; mais les réserves suédoises et russes, qu'on avait rassemblées le matin du côté de Niemeck, ont pu arriver dans l'après-midi pour faire pencher la balance. A leur approche, il a bien fallu céder, et l'on manœuvrait pour se retirer. Dans ce moment, une terreur panique a saisi les Saxons, En lâchant pied, ils ont ouvert le centre de notre ligne, et des torrens d'hommes et de chevaux s'y sont précipités. En vain la cavalerie du duc de Padone s'est

sacrifiée pour rétablir le combat; en vain le prince de la Moscowa, cherchant une dernière ressource dans son artillerie de position, a fait feu de toutes ses pièces; nos deux ailes, séparées par des tourbillons de poussière et de fumée, ont été entraînées dans des directions différentes, l'une sur Dahme, et l'autre sur Schweitnitz. Cependant l'obscurité de la nuit a protégé notre retraite dans les sentiers de la forêt de Schweitnitz, et la fougue de l'ennemi semble s'être arrêtée sur les bords de l'Elsterwerda.

Quelque affligeans que soient ces événemens, ils n'ont point compromis les avenues de Dresde; nos trois corps d'armée vont se rallier sous le canon de Torgau; ils s'appuieront sur l'Elbe, et le prince de la Moscowa promet de manaceuvrer encore long-temps dans cette position.

## SUITE DES MOUVEMEES MILIPAIRES AUTOUR DE DRESDE.

Un danger plus pressant appelle l'empereur d'un autre côté. Il vient de trouver Dresde en proie à de nouvelles alarmes. La grande armée de Bohème est au moment de reparaître sous ses murs, et déjà l'on annonce que l'avant-garde de Wittgenstein se montre à Pyrna <sup>1</sup>. A cette nou-

<sup>&#</sup>x27;L'empereur avait été bien inspiré en ne se laissant pas entraîner à poursuivre Blücher au delà de Gorlitz. Schwart-

velle, l'empereur remonte à cheval; il veut déborder Wittgenstein par les petites routes de la droite, et se porte le 8 sur Dohna 1; le 9, sur

zenberg, le voyant engagé de ce côté, s'était mis en marche pour lui fermer toute retraite. Quittant Tœplitz, traversant l'Elbe, il allait déboucher par Zittau. Le mouvement de Wittgenstein sur Pyrus n'était qu'une démonstration pour couvris l'opération de Schwartzenberg. Mais le brusque retour de Napoléon à Dresde a rendu vaine cette combinaison, et Schwartzenberg n'a rien eu de mieux à faire que de ramener son monde à Tœplitz.

Le 8, à midi, Napoléon parut à cheval sur la route de Pyrna, vers l'auberge dite de Luga, et marchant à petits par comme à une reconnaissance. L'ennemi avait occupé les hauteurs de Gross-Sedlitz et la petite ville de Dohna. Le combat était déjà engagé. Napoléon s'arrêta près de l'allée de peupliers de Gamig; il fit prendre Dohna, fit avancer quelques colonnes pour attaquer les sommets des hauteurs voisines, et la pente de la montagne près de Klein-Sedlitz. Dès que le point le plus élevé eut été emporté, l'artillerie et la cavalerie russes battirent en retraite. Le village de Mugela et une partie de la ville de Dohna étaient en flammes. On voyait des clochers de Dresde la fumée de ce côté. Les Russes furent chassés de Gross-Sedlitz; mais ils se rangèrent de nouveau près de Zehist, de Pyrna, et sur la petite route qui conduit en Bohème, près de Borna, où aboutit la route de Pyrna. L'obscurité de la nuit ne permit pas de continuer le combat. Napoléon sit bivouaquer ses troupes, et transporta son quartier-général à Dohna. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; t. 1, p. 273;)

Liebstadt Le 10, après avoir rejeté l'ennemi en Bohème, et de ses yeux avoir vu, des hauteurs de Geyersberg, la profondeur de la vallée de Tœplitz 2, il revient à Breitnau. Le 11, il se dirige sur Pyrna, et le 12 il rentre à Dresde.

Le 10, quand tout le monde était dans l'attente de ce qu'on allait faire, et du côté vers lequel on se tournerait, Napoléon prit le chemin qui conduit à Breitnau et au Geyeraherg, c'est-à-dire la petite route de Dresde à Topplitz.... Les troupes marchèrent en traversant des montagnes désertes et des villages abandonnés; on fit des reconnaissances, tant à droite, vers Altemberg, qu'à ganche, vers Peterswalde. Lorsque Napoléon fut arrivé près du Nattelberg, qu'il avait remarqué de Dresde comme un point de frontière bien distinct, il s'écria d'un air satisfait : Voilà notre montagne! Il fit aussitôt annoncer au roi de Sate que l'ennemi était repoussé en Bohème.... Arrivé au premier village de la frontière, appelé Ebersdorff, l'im-

L'empereur se rendit sur les cinq heures au château de Liebstadt pour y passer la nuit. Ce uienx château, appuyé sur un rocher escarpé qui doming ane vallée étroite, parsemée de petites maisans bourgeoises, accueillit dans ses petits et bizarres appartemens la nombreuse maison militaire de l'empereur, ainsi que l'état major général du prince de Neufchâtel. Du reste, Napoléon s'y montra trèsgénéreux; il fit distribuer des sommes considérables à quelques paysans des environs qui, ayant tout perdu, avaient sollicité les effets de sa munificence. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 275.)

L'empereur allait s'occuper de Blücher, qui a repris l'offensive, lorsque la nouvelle arrive que Wittgenstein s'est représenté à Peterswalde, et descend encore une fois à Gieshubel. Napoléon se met aussitôt en route du côté de la Bohème; il couche à Pyrna le 15 au soir. Cette fois, c'est par notre gauche, en rementant le cours de l'Elbe, qu'il fait manœuvrer ses troupes; et, dès le lendemain, 16, il rejette les alliés dans leur vallée de Tœplitz. Quelques coups de sabres de nos hussards atteignent l'arrière-garde ennemie, et le fils de Blücher tombe dans nos mains. L'empereur passe les journées du 16 et du 17 sur les

mense vallée de Tœplitz se présenta à sa vue. Au fond du vallon, entre Culm et Tœplitz, était une puissante armée rangée sur deux lignes... Aux pieds de Napoléon s'étendait la pente du Geyersberg, escarpée et couverte de bois. L'homme le plus téméraire eût craint de trouver son tombeau dans ce gouffre.... C'était cependant par ce chemin que les Russes et les Prussiens, fuyant de Dresde, avaient effectué leur retraite. On n'y voyait que des débris de leurs chariots et de leurs pièces d'artillerie. Les dernières pluies avaient encore augmenté les difficultés de cette descente. Une seule roue cassée aurait arrêté une armée entière.... L'empereur ordonna au général Drouct de descendre et de s'avancer pour examiner la route. Mais ce général revint plus tard annoncer que le chemin était impraticable. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tom. 1, pag. 276 et 277.)

sommets de Peterswalde. Une canonnade presque continue signale sa présence au milieu des brouillards de la montagne. De fortes reconnaissances descendent jusqu'à Culm. Une affaire d'avant-postes assez vive s'engage entre le corps du comte de Lobau et la division autrichienne de Colloredo; cette dernière est fort maltraitée.

Les alliés se croient au moment d'une invasion, et Schwartzenberg fait battre la générale sur toute sa ligne. Mais Napoléon, qui a du côté de Dresde ses magasins, et la plus grande partie de ses forces, n'a jamais songé à s'engager dans les défilés de la Bohème. Le 18 au matin, profitant d'une éclaircie, il jette encore un regard sur le fond de la vallée. « Tout ce que je puis voir, » dit-il à Berthier, forme à peu près deux corps » de soixante mille hommes. Il leur faut plus » d'un jour pour se réunir et pour attaquer. » Satisfait d'avoir pris sa revanche des fatigantes incursions de Wittgenstein, il redescend le 18 à Pyrna. Ce n'est que le 21 qu'il revient à Dresde.

A peine a-t-il pris quelques heures de repos dans cette capitale qu'il se met en marche contre Blücher. Celui-ci a dépassé Bautzen; il est arrivé sur la Sprée; il s'avance même du côté de Stolpen et de Bischoffwerda. Il n'y a plus de temps à perdre si l'on veut arrêter ses progrès. L'empereur porte son quartier-général le 22 à Hartau; il fait aussitôt manœuvrer les corps du duc de Tarente, du général Lauriston et du général Souham. Mais, au premier mouvement offensif qui trahit la présence de l'empereur, Blücher se retire. On lui reprend la forêt de Bischoffwerda, et Gérard le reconduit jusqu'à la Sprée . L'empereur, fatigué, ordonne qu'on laisse désormais Blücher en repos derrière cette rivière, et revient de sa personne à Dresde, où il rentre le 24 septembre.

Dès ce moment, toutes les combinaisons de la position de Dresde se trouvent à peu près épuisées. Nous avons cru devoir abréger le récit de cette campagne sans résultats. Mais un simple résumé peut suppléer à toutes les omissions, et le voici:

Immédiatement après la bataille de Dresde, l'empereur se porte sur Blücher; rappelé à Dresde, par une incursion de Wittgenstein, il marche sur la Bohème. Après avoir rejeté Wittgenstein

<sup>&#</sup>x27;Napoléon fit tirer sur l'arrière-garde des Russes; il s'arrêta pendant l'affaire près d'un feu de garde que le froid de la saison rendait très nécessaire, et retourna passer mant à Hartau, un de ces misérables endroits qui par leur position devenaient souvent le quartier-général. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témois oculaire; pag. 288.)

en Bohème, il revient à Dresde; rappelé de nouveau du côté de la Bohème; il chasse encore une fois Wittgenstein de la Saxe. De refour à Dresde, il fait volte-face contre Blücher. Après ce dernier mouvement, il se retrouve à Dresde au milieu de toutes ses armées réuniés! Tel est le précis des opérations du mois de septembre '.

Quoique l'empereur soit maintenant à peu près décidé à prendre une autre ligne d'opération, le moment de le faire ne lui paraît pas encore venu. « Je ne sors plus, dit-il; j'attends.» Il faut laisser les armées coalisées s'engager davantagé dans les grandes manœuvres qu'elles commencent à démasquer; il faut surtout entrêtenir les àllies dans la croyance où l'on est généralement chez eux, que nous nous obstinons à rester à Dresde. A cet effet, l'empereur ordonne qu'on augmente le nombre des travailleurs employés aux fortifications de Dresde; il prescrit de nouvelles dispositions défensives autour de Pyrna. Il fait jeter

<sup>&#</sup>x27;Napoléon fait de vains efforts. H' court vers chaque point menacé et se trouve aussitôt rappelé ailleurs par quelques nouveaux désastres. Partout où il apparaît, les alliés reculent devant lui; mais ils avancent avec succès sitôt qu'il tourne le dos. Cependant toutes les masses de l'ennemi ont gagné constamment du terrain; elles se trouvent toutes liées entre elles désormais! (Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las Cases; tom. vi, p. 65.)

de ce câté un second pont sur l'Elbe: on y trace une tête de pont: on veut même fortifier le vieux châtean de Sonnenstein qui domine Pyrna; et la rigueur avec laquelle on convertit cet hôpital de fous en citadelle arrache à l'administration saxonne des cris qui achèvent de donner le change à l'ennemi.

Cependant, plus le séjour de Dresde se prolonge, plus l'on s'inquiète autour de l'empereur. Une fatale disposition au découragement domine les esprits. Des signes d'abattement et de mécontentement même sont trop visibles! On dirait qu'une lime sourde cherche à rompre tous les liens de confiance et de dévouement qui, si long – temps, ont rendu l'empereur et l'armée forts l'un par l'autre, et l'un par l'autre invincibles!

FIN DE LA QUATRIÈME PARTIE.

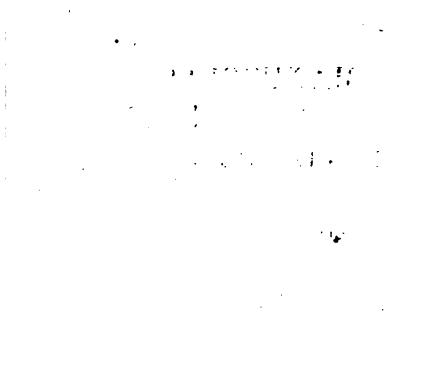

•

## **MANUSCRIT**

DE

### MIL HUIT CENT TREIZE.

### CINQUIÈME PARTIE.

CAMPAGNE DE LEIPSICK.

Aux sinistres clartés de la fondre qui gronde , . . . . . . Jouer le sort du monde; Quel rêve Let ce fut son destin!

(LAMARTINE, 2º. vol. des Méditations.)

.

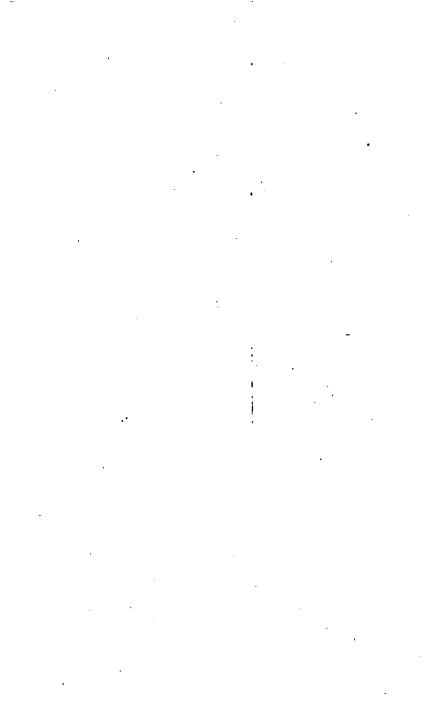



# MANUSCRIT and Manual Ma

# MIL BUIT CENT TREIZE.

### CINQUIEME PARTIE.

#### CHAPITRE P.

COUP.D'OBIL BUR LA FRANCE ET SUR LES OPÉRATIONS QUI SE POUBSUIVERT DE DIEFÉRENS CÔTÉS,

Que effet le rupture de l'Autrishe at-elle produit sur le midi de l'Europe? Quel changement en est-il résulté dans l'attitude de la France? Que devient l'Espagne? et l'Italie? et la Bavière? Quelle diversion peut-on attendre de ce dernier côté?

Ges questions captivent l'attention de l'empereur. Avant d'entamer une pouvelle série d'évé-

nemens, nous ne saurions misus faire que de résumer ici les principaux renseignemens qu'il a sous les yeux.

Dans la nouvelle France, comme dans l'aucienne, la fête de Napoléon a été célébrée avec un empressement qui écarte tout présage sinistre. Nous ne parlerons pas des feux d'artifice, des illuminations et des discours d'apparet. Ce jour a été marqué par des hommages plus dignes d'être rapportés.

A Paris, on a posé la première pierre de trois marchés. La bélandre l'Avant-Coureur, arrivant de Claye au port de la Villette, a signalé un événement qui sera à jamals célèbre dans l'histoire de Paris, l'ouverture du canal de l'Ourcq. La grande écluse du Pont-de-l'Arche a livré dans le même moment un 'nouveau passage à dix-huit gros bâtimens de Rouen.

Aix-la-Chapelle a posé la première pierre de son hôtel de préfecture.

Nîmes a rendu l'amphithéatre romain à sa destination, et vingt mille Français y ont assisté à des combats de taureaux.

Les chantiers de Toulon ont lancé à la mer le Héros; vaisseau de cent trente canons.

Amsterdam a inauguré, dans son palais municipal, un tabléau de Van Brée, réprésentant l'entrée de Napoléon dans cette ville. Palme a pris possession du pont di Borgo, qui vient d'être achevé.

Enfin, sur la route de Chambéry, on a percé les Alpes, ne pouvant les aplanir. La galerie des Échelles ouvre maintenant le passage à travers un rec de meuf cents pieds d'épaisseur,

L'impératrice, douloureusement affectée de la guerre qui se renouvelle entre son père et son époux, avait besoin de distractions. Napoléon lui en a ménagé une digne d'elle dans le spectacle de l'entreprise la plus hardie du génie maritime. Marie-Louise vient de faire le voyage de Cherbourg; elle y a vu un nouveau port de cinquante pieds de profoedeur, que l'ingénieur Cachin a fait tailler dans le granit de la côte. Avant d'en céder à jamais la possession à l'Océan, on lui en a fait hommage. Elle a parcouru cet immense bassin. Ses pas sont les derniers dont le sable ait reçu l'empreinte. Elle était à peine remontée sur la digue, que les batardeaux se sont abaissés sous la puissance des flots. Ce voyage n'a été qu'une suite de fêtes dans lesquelles la Normandie s'est montrée toute parée de bouquets et de guirlandes.

En arrivant de Cherbourg, l'impératrice a reçu les bulletins de la bataille de Dresde, et les chants du *Te Deum* ont retenti encore une fois dans nos temples. Mais, après cet éclair d'espérances, on s'eat vu replongé tont à coup dans une longue nuit d'incertitudes! Les nouvelles de la Katzbach, de Gros-Beeren et de Culm ont transpiré, et dixhuit jours se sont passés sans qu'il arrivat aucun contrier.

La France ignove encote les circonstances de la rupture de l'Autriche. G'est en vain que l'empereur a recommandé qu'en livrât au public le portefeuille du congrès de Prague. L'envoi qui en a été fait de Dresde, à doux réprises différentes, a été deux fois intercepté.

La malveillance a déjà tiré un grand parti de ce contre-temps. On entend dire de tous côtés que l'empeneur ne veut pasila paix; qu'il l'aurait faite à Prague s'il l'avait voulue. Les pièces arriveront enfin, mais alors l'a-propos de leur publication sera manqué; elles iront s'enfouir dans les colonnes du Moniteur, et l'impression fâcheuse qu'elles devaient prévenir sera déjà profondément enracinée.

Ces rumeurs, adroitement semées, semblent n'avoir encore produit d'autre résultat que d'attrister la France; mais on ne peut plus se dissimuler que des manœuvres s'our dissent pour faire perdre à l'empereur la confiance de ses peuples. C'est le commencement de la fin, dit-on déjà dans certains cercles. L'empereur ignore os propos; il n'a que des indices vagues; la magnanimité de

son caractère repousso encore tout suspçon de trahison.

Capendant les routes continuent à ac couvrir de soldats qui rejoignent nos drapeaux. La nation voit tous les sacrifices que ses ennemis font à la guerre: elle est bien décidée à ses pas vester en arrière d'un tel exemple. Plus ses enfans sous les armes out besoin de secours, moins elle hésite à faire partir les enfans qui lui restent encore; les cadets volent au secours des aîssés, et le sénat remplit un devoir sacré en donnant des formes légales à toutes les mesures qui secondent le dévouement de la nation.

Sur la frontière d'Espagne, les vainqueurs du roi Joseph n'ont fait aucun progrès; ils se sont laissé arrêter par les forteresses de Pampelune et de Saint-Sébastien. Pampelune bloqué, débloqué et bloqué de nouveau, n'est pas encore assiégé. Saint-Sébastien, après avoir résisté à un premier assaut, vient de succomber sous un second<sup>2</sup>; mais

<sup>&#</sup>x27;Voir dans l'ouvrage de M. Beauchamp sur 1814, comment les conspirateurs se préparaient à profiter des résullats de la campagne, tom. 2, pag. 45 et suivantes.

<sup>\*</sup>Rien n'approche des crimes que les Anglais commirent le 31 août, à l'assaut de Saint-Sébastien. Ni l'âge ni le sexe me furent respectés. On assassina indistinctement amis et ennemis Les soldats se gorgèrent de sang. Le pillage dura quatre jours sous les yeux des officiers qui me répri-

Wellington, immobile dans son quartier gépéral de Lesaca, passe le temps en contestations avec les Cortès; genz-ci ont rappelé Castagnos malgré Wellington, et le général anglais s'en est vengé, en ne permettant pas que le drapeau espagnol fût planté sur les ruines fumantes de Saint-Sébastien.

Soult est à Saint-Jean-de-Luz, et derrière lui Bayonne respire!

Les neiges vont bientôt fermer les passages des montagnes. Si le mois d'octobre s'écoule sans amener de nouveaux événemens, on peut espérer que la frontière de France sera respectée cette année encore.

Quant au duc d'Albuféra, il a exécuté ses ordres; le royaume de Valence n'est plus sous sa protection: ce maréchal s'est replié sur les gé-

mèrent pas de si honteux excès. Enfin, pour comble d'atrocités, il ne resta de cette ville opulente que dix-sept maisons; le reste fut la proie des flammes!.... (Voir le Précis historique des campagnes d'Espagne et de Portugal, par M. Carel.)

- 'Il écrit au ministre de la guerre à Madrid : « La pa-
- » tience et la soumission à des injures aussi graves ont des
- » limites, et j'avoue que j'ai été traité par le gouverne-
- » ment espagnol de la manière la plus inconvenante, même
- » comme simple individu.
  - Au quartier-général d'Huarta, le 2 juillet 1813.

<sup>»</sup> Signe, Wallington. »

nérant Décate, La Catalogne et le haut Aragon. Dans ce mouvement de retraîte, Tarragone a dû être démantelé. La dureté du ciment romain a opposé une longue résistance à la sape de nos mineurs, et l'armée anglaise a fait encore une tentative pour nous enlever cette place avant qu'elle fût détruite; mais le 15 août, la fête de l'empereur a été célébrée par un combat qui a forcé les Anglais de renoncer à leur entreprise. Les sapeurs n'avaient pas discontinué leurs travaux', et le 19, à cinq heures du matin, le feu a été mis aux mines. Aussitôt, tout ce qui restait des antiques fortifications de Tarragon de sest écroulé.

Tout récemment encore, les Anglais ont voulu inquiéter l'armée française sur la ligne défensive qu'elle venait de prendre. Le maréchal Suchet s'est retourné contre eux, et dans la journée du 13 septembre le combat du col d'Ordal a débarrassé pour long-temps nos cantonnemens de tout voisinage incommode 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voici comment le duc d'Albuféra raconte lui-même cette brillante affaire :

<sup>«</sup> L'ennemi occupait une position très difficile et très-

<sup>»</sup> escarpée ; nos voltigeurs s'étaient lancés sur la montagne.

<sup>»</sup> Le général Mesclop se porta pour les soutenir, marchant

### DE MIL HEEDSUNAMIE

Du côté, de l'Italie, ce sont lès Antricliens qui ont communé les hostilités. Dès le 17 mont, ils

en avant d'un de ses régimens, tandis que l'autre montait aux redoutes. Après avoir rallié les tirailleurs, il fit
battre la charge, et l'épée à la main, à la tête de sa brigade, il enleva de vive force la première position; ce
mocès rendit le combat encore plus opiniâtre. L'ennemi
en fureur et avec de grands cris revint deux fois sur notes,
et deux fois il fut repoussé sur la seconde position d'od
il nous écrasait de ses feux. Notre infanterie eccontamée
aux assauts se ralliait avec constance et revenait toujours
à la charge. Un dernier effort fut entrepris; la brigade
Mesclop s'élança avec une intrépidité irrésistible; je la fis
soutenir par les généraux Harispe et Habert, tandis que
les finéraux Decaen et Maurice Mathieu manieuvraient
par la droite, et nous restâmes enfin maîtres du champ de
bataille!

» Dans la poursuite, nos hussards, commandés par le général Delort, culbutèrent ceux de Brunswick, et parvinrent à s'emparer de quatre pièces anglaises qu'ils ramenèrent attelées. Nos dragons et les chevau-légers westphaliens rencontrèrent les dragons anglais et les hussards noirs. Le général Meyer, qui commandait cette partie de notre cavalerie, se trouva en face du colonel Bentinck, commandant la cavalerie anglaise, et ils échangèrent ensemble quelques coups de sabre... L'ennemi fit sa retraite par Villa-Franca.... Ce qui complète la gloire de l'armée française, c'est que, par une confiance honorable qui n'a pas été trompée, tous les habitans sont restés chez eux, et ont vu leurs personnes et leurs biens respectés au milieu de l'action la plus vive.... »

ont passéisinfade du vôté d'Agram, et ce premier mouvement a suffi pour insurger en leur faveur toute la Croatie. Bientôt les Dalmates ont suivi l'exemple des Croates, et les autorités françaises n'ont plus eu de refuge que dans les forteresses du pays.

Au bruit de cette invasion, le vice-roi, qui ctait encore du côté de Geritz, s'est porté audevant du général Filler. Il a pris la position d'Adelberg, sa gauche aux sources de la Save, et sa droite vers Trieste. Sur l'extrême gauche, il faisait garder les débouchés du Tyrol par un corps détaché sous les ordres du général Gifflenga. Si Filimpet Trieste ontété occupés sans de

| · i             | · Cômposition de l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | armée d'Italis                      |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| ' (; <b>!</b> : | Commandant de l'artification de l'artification de l'artification de génie, géni | e , général Saint-Laurent.          |                 |
| Le général      | Division Quesnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brigade Campi. Id. Pajot.           | 1.              |
| Grenier.        | Division Marcoque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brigade Duperey Id. Janin.          | 15,000          |
| le graciel      | Division Rouyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brigade                             | )<br>15,000     |
| Verdier.        | Divisipo Gratiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brigade Piat. Id. Montfalcon.       | <b>\</b>        |
| Le général      | , Division Palombini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brigade Ruggieri.  Id. Galiemberti. | 15,000          |
| · · ·           | Division Lecchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brigade                             | <b>1.5,55.6</b> |
|                 | Réserves. Général Boufu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i <b>ti </b> . <b></b>              | 3,000           |
|                 | Caval. Génér, Mermet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brigade Permont.  Id. Guyon.        | 2.000           |
|                 | in the transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 50,000,         |

grands efforts par le général Nugant, ils ent été repris par le général Pino auec la même facilité. Willach, qui a été occupée et reprise également, a souffert du combat plus que les combattans.

La seule opération vigoureuse a été l'enlèvement du camp de Fekriz par:le général Granier.

Cependant les Autrichiens paneissent de plus en plus confinns, les habitans de l'Italia allemande se déclarent pour eux ; nos troupes italiennes ne montrent plus la même ardeur ; un de leurs chefs les plus distingués, le général, Rino, trahissant le découragement seçuet, qui a gagné tous les range, vient de quitter, l'appée; et le vice-roi, croyant ne devoir, plus écquter que des considérations de prudence, a ordonné la retraite sur l'Isonzo. Par suite de ce mouvement, les provinces Illyriennes sont désormais perdues.

Ainsi le temps des idées hardies est passé; il ne faut plus penser aux opérations offensives qui devaient jeter de puissantes diversions jusqu'au cœur des états héréditaires. Cependant le rôle auquel l'armée d'Italie va borner ses efforts a son avantage; il ne laisse rien au hasard, et doit assurer pour quelque temps encore la tranquillité de l'Italie.

Ce qui se passe en Bavière a sans doute une

grande influence sur la parti que la prince Eugene vient de prendre.

Les Bavarois et les Antrichiens, restés en présence sur les bords de l'Inn, se conduisent les uns envers les autres comme feraient deux camps de plaisance. Le général de Wrède n'a eu qu'un moment d'élan : d'est à la mouvelle de la victoire de Dresde. Ne doutant plus que Napoléon ne marchât aussitôt vers Prague, il a craint de rester trop en ariière, et a fait mine de vouloir surancer sur Vienne. Mais les bulletins autrichiens ne se sont pas long-temps fait attendre; ils ont amnoncé le désastre de Vandamme, et de Wrècle n'a plus hésité à reprendre la suite de ses projets. Ha et une conférence secrète, sur l'extrême frontière, avec le général autrichien prince de Renssi'Aussitôt après, le 20 septembre, il s'est' rendu mystérieusement auprès de son roi, qui lui a accordé une longue audience, et de là chez le ministre Montgelas, à la campagne, d'où il est reparti en toute hâte pour son quartiergénéral de Braunau.

On connaît toutes les démarches de l'Autriche dans le midi de l'Allemagne, on sait combien les ouvertures qu'elle a faites à la Bavière sont pressantes, et comme elle en poursuit l'effet par les négociations les plus actives; on sait même que, peu de jours avant la rupture de Prague, le prince

de Reuss, son général, a para à Munich. Cette démarche, de quelques prétextes personnels qu'on l'ait converte, a évellé l'attention de la légation française. Depuis ce temps, là correspondance de notre ambassadeur est devenue plus précise. M. de Morey signale comme procham le changement de système de la Bevière. M. Reinhard, notre ambassadeur à Cassel, quoique placé sur un point plus éloigné du théâtre des intrigues, est parvenu à se procuser des informations non moins inquiétantes. Le correspondant le plus alarmant à cet égard, c'est le roi de Wortemberg. Le roi de Bavière lui-même n'e pas voulu laisser ignorer à Mapoléon la position difficile où il se trouve. Des billets écrits de sa main, ont été remis par l'intermédiaire de son neveu, le prince de Neufchâtel. On les a compris comme tine jusvification anticipée du parti auquel il craint d'être forcé de céder. Le roi semble promettre de prolonger sa résistance assez de temps, du moins, pour qu'en Saxe on puisse arriver au dénoûment de la campagne; mais déjà il fait faire par M. de Pfeffel, son ministre à Dresde, des démarches pour obtenir le retour de son contingent. On pénètre facilement ce diplomate, et bientôt l'indiscrétion de ses relations les plus intimes ne nous laisse plus de doutes sur la véritable position de son cahinet.

De tous côtés les renseignemens des plus clairs abondent: nos lettres d'Erfurt, de Barenth et d'Anspach, de Wurtzbourg et de Bamberg sont remplies de détails. Les conférences, qui d'abord étaient seurètes entre le général de Wrède et le prince de Reuss, ont maintenant lieu ouvertement. Comme on est près de s'entendre, on ne se cache plus. Le prince d'Ofittingen, gendre de de Wrède, réside au quartier-général du prince de Reuss. A l'issue de la dernière conférence, un aide de camp du général bavarois est parti pour en parter le résultat à Munich. Le traité serait déjà conclu si l'Autriche n'avait pas élevé quelques prétentions embarrassantes relativement au Tyrol.

En aucun temps la correspondance des relations extérieures n'a fourni des notions plus nombreuses et plus sûres. L'empereur ne peut donc plus douter de la défection de la Bavière; mais il y voit une œuvre de la nécessité, bien plus qu'un acte d'inimitié réelle. « La Bavière ne marachera pas sérieusement contre nous, répètent t-il; elle perdrait trop au triomphe complet de l'Autriche et au désastre de la France. Elle » sait bien que l'une est son ennemie naturelle, » et que l'autre est son appui nécessaire. Si elle » cède à la loi du moment, sa politique saura du » moins amortir les coups qu'on exigera d'elle. »

Enfin, après avoir mûrement réfléchi sur tous les documens dont il est entouré, l'empereur n'y voit rien qui doive déranger ses derniers calculs militaires. Paris peut se passer encore quelque temps de sa présence. L'orage gronde, mais au loin. Nos Pyrénées sont maintenant en sûreté; le vice-roi répond de l'Italie; le midi de l'Allemagne est le seul côté qui puisse donner des inquiétudes; mais ce qui s'y prépare ne semble pas tellement imminent qu'il faille quitter brusquement la ligne de l'Elbe et renoncer à des entreprises qui peuvent encore tout sauver. Au pis aller, les armées françaises arriveront assez tôt sur le Rhin, si elles y arrivent avant l'hiver.

Tel est Napoléon: n'ignorant rien, se raidissant contre le danger qu'il connaît tout entier, et mettant sa confiance dans la force de son génie et dans la valeur de son armée.

La présence du duc de Castiglione, qui n'a sous ses ordres que douze mille hommes et trois mille chevaux, n'est pas assez imposante pour retenir les Bavarois dans notre alliance. Inutile désormais du côté du Danube, cette armée pourrait être compromise au milieu des défections qui se préparent. L'empereur se décide à l'appeler à lui : ce sera quinze mille hommes de plus qu'il aura sur le champ de bataille le jour

où la moindre baionnette doit être pour quelque chose dans la décision de la campagne. Le duc de Castiglione et le général Milhaud arriveront vers le 10 octobre à Leipsick. Pour les remplacer comme corps d'observation, le duc de Valmy formera une armée nouvelle entre Strasbourg et Mayence, avec tout ce qui arrive des dépôts de l'intérieur.

La marche du duc de Castiglione est d'ailleurs combinée avec d'autres mouvemens de troupes dont l'objet est de finir une guerre de partisans qui devient trop impartune.

Depuis que Bernadotte s'est établi sur les bords de l'Elbe, entre Magdebourg et Torgau, il n'a cessé de jeter sur la rive opposée des bandes qui ont été courir au loin sur nos routes: Les soldats de Dornberg et de Tettenborn se sont répandus dans le Hanovre. Le général Czernicheff a poussé d'autres expéditions sur le Hartz et la Westphalie, et le général Thielmann, transfuge saxon, est venu se poster dans les défilés de la Saale, aux environs de Mersebourg et de Nauembourg. Les coureurs de Thielmann donnent la main à d'autres que l'armée de Bohème a envoyés du côté de Colditz et d'Altenbourg, sous la conduite du partisan Munsdorf. Les deux armées de Schwartzenberg, et de Bernadotte sont en communication par ces troupes légères, qui, du reste, font sur les grands chemins la guerre la plus active à nos courriers, à nos estafettes et à tous nos voyageurs isolés <sup>1</sup>.

Le général Lefèvre-Desnouettes, détaché du côté de Leipsick, a chassé Thielmann, le 19 septembre, des environs de Mersebourg; mais celui-ci s'est retiré dans la direction de Zwickau; il a fait sa jonction avec le colonel Munsdorf, et, le 24, un nouvel engagement a eu lieu. Les partisans allaient être rejetés en Bohème, quand les cosaques de Platow sont venus à leur secours. Ensemble ils ont pénétré à Penig, et le 28 ils sont tombés sur Lefèvre-Desnouettes, qu'ils ont forcé de se retirer à son tour d'Altenbourg sur Zeitz.

Les autres bandes n'ont pas obtenu moins de succès.

A cette époque, plusieurs courriers de Napoléon furent interceptés. L'ennemi devenu ainsi possesseur de sa correspondance la plus intime, la parcourut avec avidité, dans l'espérance d'y trouver le secret de la faiblesse et du découragement. Il n'y trouva que la preuve irrécusable de la force et de la confiance. Ce qui étonna le plus, ce fut un état de situation de la garnison de Paris. Il en résultait que Paris et les départemens voisins n'avaient pas plus de deux mille hommes de troupes, les gendarmes et les vétérans compris. Cette confiance du gouvernement français dans l'ordre public, on l'appela une témérité inouïe! (Voir le recueil des lettres interceptées en 1813, pag. 13.)

35-

Tettenborn a fait capituler la garnison de Brême.

Dornberg a surpris en marche la division Pêcheux du côté de Hambourg, et lui a fait éprouver de grandes pertes.

Enfin Czernicheff a presque détrôné le roi de Westphalie. Après avoir pénétré dans Brunswick, il n'a pas craint de pousser une pointe sur Cassel, dont, le 28 septembre, il s'est fait ouvrir les portes. Le roi s'est réfugié du côté de Wetzlar.

Ces excursions répandent l'alarme de tous côtés; partout on croit voir les cosaques : le prince primat lui-même ne se trouve pas en sûreté dans sa résidence d'Aschaffenbourg; il va chercher un asile dans son évêché de Constance.

Les partisans provoquent à l'insurrection partout où ils pénètrent. On les prendrait plutôt pour les troupes légères du tugend bund, que pour l'avant-garde des souverains alliés. Les sociétés secrètes agissent à leur suite avec plus d'activité et d'autorité que jamais. Enhardies par le succès, elles ne dissimulent plus ni le nom de leurs chefs, ni ce qu'ils ont pu faire, ni ce qu'ils peuvent faire encore. Elles se vantent d'avoir forcé le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche lui-même à se déclarer contre Napoléon elles en entraîneront bien d'autres! C'est le doc-

teur Jahn et le professeur Lang qui gouvernent dans le nord; c'est le baron de Nostitz, chef de la réunion de Louise, qui révolutionne en ce moment le midi de l'Allemagne. Ils exercent sur l'esprit public, sur les cabinets et sur les troupes une influence qui s'augmente et s'étend de jour en jour; leurs succès sur les troupes sont évidens: ce ne sont plus ces soldats de la confédération du Rhin qui disaient naguère avec tant d'orgueil, Nous sommes de la grande armée! dont les acclamations étaient si bruyantes dès qu'ils apercevaient seulement le petit chapeau de Napoléon; dont le dévouement pour sa personne était si emphatique, qu'il prétendait à surpasser celui des Français eux-mêmes. Qui n'a pas été fatigué dans nos camps de toutes les fanfaronnades de l'adulation tudesque?... Mais les temps ne sont plus les mêmes: pour une cause étrangère on veut bien être battant, mais on ne veut pas être battu; aussi a-t-on déjà changé de langage. Ce que les Allemands ont appelé si long-temps leur gloire, ils ne l'appellent plus que leur oppression. Ils désertent notre cause avec le même empressement que dans le temps ils en ont quitté d'autres; et tandis que leur faiblesse subit la loi des événemens, leur amour-propre qui s'exalte proclame comme le triomphe de leur indépendance l'époque où ils ne font que changer d'empereur.

Bernadotte semble s'être réservé plus particulièrement le soin d'enlever les soldats saxons à leurs drapeaux! Il les a commandés à Wagram, et cette voix, qu'ils n'ont entendue que sur le champ d'honneur, ne craint pas de se faire reconnaître en s'élevant pour ébranler leur fidélité. C'est Thielmann qui répand les proclamations de Bernadotte, et l'embauchage a un plein succès 1. Le 27 septembre, un bataillon saxon a passé tout entier du camp de Worlitz dans celui du prince de Suède : c'est le major Bunau qui commandait. Le roi de Saxe indigné veut en vain prémunir ses soldats contre les séductions qui les assiégent; il ordonne, il prie, il fait des proclamations à son armée. S'il ne réussit pas à se faire entendre des siens, les gens d'honneur

Le négociant Moltrecht, de Leipsick, fut convaincu d'avoir reçu et distribué dans la ville et dans l'armée des milliers d'exemplaires d'une proclamation de Bernadotte qui provoquait les Saxons à la désertion, crime prévu par le Code pénal de tous les pays, de toutes les armées. Un conseil de guerre fut saisi de l'affaire; des ballots de proclamations trouvés chez l'accusé furent apportes devant les juges. Les témoins entendus, les preuves acquises, la loi fut interrogée : elle prononça la mort.

La famille du malheureux condamné courut se jeter aux pieds du roi de Saxe, qui se sit rendre compte des faits. Ils étaient accablans!.... Le roi resusa de s'immiscer dans.

de tous les pays ne lui tiennent pas moins compte de ses efforts et du noble caractère qui les inspire.

Les Westphaliens ne tardent pas non plus à déserter bataillon par bataillon.

Les Polonais seuls conservent à Napoléon un dévouement inviolable. Sa cause, moins heureuse, ne leur en plaît pas moins. Un grand nombre de paysans polonais, que les Autrichiens et les Russes avaient voulu faire marcher contre nous, sont tombés dans nos mains à la bataille de Dresde. Habillés et exercés à la française, ils ont formé en moins de quinze jours de nouveaux régimens et une division toute entière. Ceux-là se feront tuer plutôt que de trahir.

Au surplus, quelque affligeante que soit la mauvaise disposition des troupes de la confédération à notre égard, le mal n'est pas sans re-

une affaire déjà jugée, qui, dans des circonstances aussi graves, intéressait le salut de l'armée française. Il ne restait qu'une chance, c'était d'arriver jusqu'à l'empereur lui-même!... La famille de Moltrecht réussit, par l'intervention du secrétaire interprète \*, à faire remettre une note sur la table même de Napoléon. Au simple exposé de la situation de cette famille, l'empereur donna un ordre de sursis, et Moltrecht fut sauve.

<sup>\*</sup> Lelorgue d'Ideville.

### DE MIL HUIT CENT TREIZE.

mède tant qu'il nous restera des chances pour la victoire. Les Allemands se déclareront en définitive pour celui qui restera maître du pays, et la fortune des armes qui ébranle leur fidélité peut encore la raffermir!



#### CHAPITRE II.

LES GRANDES OPÉRATIONS RECOMMENCENT. —
L'EMPEREUR MANCEUVRE SUR MAGDEBOURG, ET
S'ARRÊTE A DUBEN.

(Première quinzaine d'octobre.)

Depuis près de quinze jours, l'armée française est presque immobile autour de Dresde. Le comte de Lobau, avec le premier corps, est toujours à Gieshubel; le duc de Bellune, avec le deuxième, à Freyberg; le maréchal Saint - Cyr, avec le quatorzième, à Borna; et la jeune garde à Pyrna.

Sur la rive droite, le duc de Tarente, renonçant à disputer la plaine aux troupes de Blücher, ne couvre plus Dresde que par une ligne très-rapprochée de la ville neuve. Son quartiergénéral est à Weissig, sur les hauteurs de Pilnitz.

Le duc de Raguse, le prince Poniatowski et la cavalerie Latour-Maubourg ont repassé l'Elbe et sont maintenant placés en observation sur la rive gauche, le duc de Raguse dans la direction de Torgau, et les autres corps, sous le commandement du roi de Naples, dans la direction de Freyberg et de Chemnitz.

Cependant les armées ennemies marchent sur toutes les routes. Benigsen, si long-temps attendu par les alliés, a relevé les postes de Schwartzenberg dans la vallée de Toeplitz 1. L'armée de Pologne qu'il amène ne compte pas moins de soixante mille hommes; elle se compose des corps du général Doctorow, de celui du comte Tolstoï, et des réserves du prince de Labanoff Rostowski. Ces dernières viennent de par-delà Moscou. Les soldats ont la tête armée d'une espèce de casque carré, orné d'une croix de fer-blanc et du chiffre de leur empereur. Un grand nombre de Baskirs et de Tatars se trouve dans la cavalerie; ils n'ont encore pour armes que leur arc et des flèches : c'est le dernier ban de la Russie.

La vallée de Tœplitz était épuisée. La rareté des fourrages en Bohème avait forcé la cavalerie des alliés à se retirer entre l'Éger et le Mittelbirge, où elle avait continué de se tenir en cantonnement jusqu'au 4 octobre. Les armées restèrent ainsi quinze jours sans s'engager. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 84.)

L'arrivée de ce nombreux renfort est comme le signal de la reprise des grandes opérations.

Blücher, s'élançant de Bautzen, ne se laisse plus arrêter par le duc de Tarente; il tourne la position de Dresde par les routes de Konigsbruck et d'Elsterwerda, et court du côté de Wittenberg faire sa jonction avec Bernadotte. Celui-ci, fort de cet appui, se décide enfin à passer l'Elbe.

Quant à la grande armée de Bohème, elle a quitté ses montagnes; elle descend en ce moment dans les plaines méridionales de la Saxe, et les bandes des partisans ont fait place à cet ennemi plus redoutable. Le roi de Naples se trouve maintenant en présence des corps de Klenau et de Lichtenstein, qui forment l'avant-garde de Schwartzenberg.

Ces différentes marches développent le plan des alliés; il est évident que leurs armées du nord et du midi marchent l'une au-devant de l'autre, et qu'on s'est donné rendez-vous dans les

Les alliés temporisaient jusqu'à l'arrivée des soinante mille hommes que Benigsen devait amener. On ne vouluit entreprendre aucune opération majeure que ce renfort n'eût rejoint l'armée. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 79.) Benigsen a mis tout le mois de septembre à venir de Breslau à Leitmeritz, sur la frontière de l'Elbe. (Ibid.)

plaines de Leipsick pour nous envelopper dans Dresde et nous y renfermer.

En cette extrémité, que fait Napoléon? qu'attend-il? disent des militaires trop impatiens: sommeille-t-il? disent des censeurs trop présomptueux.

Le moment que l'empereur attendait vient d'arriver. Non - seulement Schwartzenberg est sorti de ses montagnes, mais Bernadotte et Blücher sont en-deçà de l'Elbe. Les voilà donc engagés de manière à ne pouvoir plus éviter une bataille décisive.

Le 27 septembre Bernadotte a passé l'Elbe sur des ponts qu'il a fait jeter devant Acken et Roslaw. Il s'est porté sur Dessau, et y a rencontré l'avant-garde du prince de la Moscowa, qui se replie sur la Mulde <sup>1</sup>.

Le 3 octobre, Blücher, faisant sortir ses bateaux de l'embouchure de l'Elster noir, a surpris le passage de l'Elbe à Wartenbourg; mais, sur l'autre rive, il a trouvé le général Bertrand retranché derrière les digues, et ce n'est qu'après un combat sanglant qu'il a pu passer outre.

Le maréchal Ney s'est replié successivement sur BRterfeldt et Dolitz; il était le 4 octobre dans cette dernière ville.

Quant au prince de Schwartzenberg, il est arrivé de sa personne à Mariemberg.

Ainsi, du pied des montagnes de Bohème aux bords de l'Elbe, les deux armées alliées étendent de longs bras pour se joindre; mais elles ne marchent plus qu'avec des précautions extrêmes depuis qu'elles sont arrivées sur la circonférence du cercle dont nous occupons la ligne intérieure : elles oraignent de nous voir déboucher à l'improviste et en masse sur quelque point isolé de leur système.

Telle est en effet l'intention de l'empereur. Il quitte Dresde le 7 octobre à six heures du matin. Le roi de Saxe veut le suivre. Les voitures dans lesquelles ce prince monte avec la reine et la princesse Augusta sont placées dans la file et sous l'escorte d'un bataillon de la garde royale saxonne et d'un bataillon bavarois affectés spécialement à la sûreté du roi. L'empereur ordonne à son ministre des relations extérieures de ne pas quitter le roi, de veiller à écarter de lui, autant qu'il serait possible, les désagrémens d'une marche pénible, et de s'étudier, par les soins les plus délicats, à lui montrer tout l'intérêt que sa position inspire.

<sup>&#</sup>x27; Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 104.

On laisse plus de trente mille hommes, sous les ordres du maréchal Saint-Cyr, à Dresde.

Ce maréchal a pour instructions de tenir dans Dresde tant qu'il pourva; mais, s'il est forcé de l'évacuer, c'est sur Torgau et Magdebourg qu'il devra se retirer. Des précautions sont même prescrites à l'avance aux commandans du génie et de l'artillerie pour que, le cas arrivant, les fortifications de Dresde soient détruites, et que les voitures qui ne pourront pas être emmenées soient brûlées.

Au surplus, l'armée du maréchal Saint-Cyr est destinée à former l'aile gauche de la nouvelle ligne qu'on va prendre sur l'Elbe, et dont l'armée de Hambourg formera la droite. Le centre va s'établir entre Magdebourg et Torgau. L'empereur s'y porte de sa personne; dans peu de

<sup>·</sup> Armée laissée à Dresde sous les ordres du maréchal Saint-Cyr.

Le général Borelli, chef d'état-major.

Le général Mathieu Dumas, intendant général.

Le général Durosael, aide de camp de l'empereur, gouverneur de Drosde.

<sup>1°7.</sup> Corps. Le comte de Lobau. Généraux : Dumonceau. Mouton-Duvernet. Teste.

<sup>14°.</sup> Corps. Maréchal Saint-Cyr Généraux : Claparòde. Rasout. Bonnet.

Plus les généraux blessés et malades restés à Dresde. (33 généraux et 33,000 hommes figurent dans la capitulation de Dresde.

jours il compte y réunir cent cinquante mille combattans; savoir: l'armée qui sort de Dresde avec lui; celle du prince de la Moscowa, qui est déjà sur la basse Mulde, et enfin celle du roi de Naples, qui, en cédant pied à pied le terrain au prince de Schwartzenberg, ne fait que descendre le cours de la Mulde, et rentre ainsi dans le mouvement général de concentration qui est projeté. Le prince de Neufchâtel qui est gravement indisposé ne fait plus que suivre le quartier général : c'est l'aide-major-général Bailly de Monthion, qui depuis que nons avons quitté la lisière

<sup>·</sup> Composition de l'armée que l'empereur veut réunir au centre.

|                                                            |                                                    | <u> </u>                                                                                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Armée qui sort de<br>Dresde.                               | La garde impériale.  Le 11°. Corps.  Le 3°. Corps. | Maréchal duc de Trévise.<br>Maréchal duc de Reggio.<br>Lo général Friant.<br>Maréchal duc de Tarento.<br>Lo duc de Raguse.             | <b>6</b> 0,000     |
| Armée du prince<br>de la Moscowa, «<br>sur la basse Mulde. | Nota. Le 12°. corr<br>parti dans les 4°. et        | Le général Bertrand.<br>Le général Regnier.<br>a vient d'être disseus ef ré-<br>ge. corps. Le duc de Regno<br>vient d'être appelé à un | 40,000             |
| surla haute Mulde.                                         | Le 5°. Corps.<br>Le 8°. Corps.                     | Maréchal duc de Bellune.<br>Le général Leuriston.<br>Le prince Poniatowski.<br>maréchal duc de Castiglione                             | φο,000<br>. 15,000 |

155,000

de la Bohème expédie au nom du prince tous les ordres de l'armée.

Suivons la marche de l'empereur.

Pour éviter la rive droite de l'Elbe, qui n'estplus à nous, il se dirige sur Meissen, par le chemin de Wilsdruf; il déjeune à Meissen, et va passer la nuit du 7 au 8 à Seerhausen, près d'Oschatz.

Le 8 il arrive à Wurtzen, et le 9 il descend la Mulde jusqu'à Eilenbourg.

Ayant rejoint de ce côté les troupes saxonnes, il veut essayer lui-même de les raffermir dans le devoir. Après leur avoir fait prendre les armes, il se présente devant elles. Dans une allocution simple et franche, il leur expose que l'existence politique de leur pays est violemment attaquée, que la Prusse convoite leure dépouilles, et qu'ils n'ont de véritable appui que dans l'alliance de la France. Il leur rappelle les proclamations de leur roi, et les somme, au nom de l'honneur militaire, de combattre en bons compagnons.

Ses paroles sont redites en allemand par le duc de Vicence. Les généraux les font passer de houche en bouche jusqu'aux derniers rangs, et l'armée saxonne, se remettant en route, paraît suivre avec empressement les pas de Napoléon.

On est au moment d'arriver sur Blücher; on

vient de lui prendre des voitures et des traineurs. Mais bientôt la Mulde le sépare entièrement de nous. Toujours bien averti de l'approche de l'empereur, il s'est replié précipitamment sur Zœrbig, où Bernadotte l'attendait.

L'empereur ne craint pas de les trouver rénnis. Il marche aussitôt contre eux, laisse à Eilenbourg le roi de Saxe et le duc de Bassano, le grand parc et les équipages, et arrive le 10 au soir à Duben; mais il faut renoncer à atteindre un ennemi qui ne veut rien compromettre. Blücher et Bernadotte ne sont plus derrière la Mulde; ils se sont retirés derrière la Saale par la route de Halle. Quoi qu'il en soit, ce mouvement nous abandonne des avantages qui valent presque une bataille: Berlin est à découvert.

Le général Reynier se porte à marches forcées sur Wittenberg, fait lever le siège de cette place que Bulow était occupé à bombarder, passe l'Elbe, tourne par la rive droite les ouvrages que Bernadotte a élevés sur la rive gauche, et s'empare successivement des ponts d'Acken et de Roslaw. La division Delmas suit, par la rive gauche, le mouvement du général Reynier, et chasse l'ennemi, qui voulait tenir dans Dessau. Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blücher fut pris au dépourvu. (Voir l'ouvrage du colonel russe Butturlin, pag. 97.)

DE MIL HUFF CENT TREIZE.

371

ponts que Blücher a laissés derrière lui à Wartenbourg ne sont pas oubliés. Le général Bertrand y court et s'en rend maître.

Ces opérations ont lieu le 11, le 12 et le 13; elles interceptent toutes les communications de Blücher et de Bernadotte. On enlève leurs courriers 1, on enlève leurs fourgons 2, et des bords de l'Elbe s'élève comme un tourbillon de désordre et d'effroi qui parcourt rapidement tout le nord de l'Allemagne.

de Las-Cases; tom. 3, pag. 425.)

<sup>&#</sup>x27;Le sieur Krast, conseiller d'ambassade russe, sut enlevé avec tous ses papiers.

Dans le nombre se trouvaient les équipages de Moreau.

A Wittenberg, quelques jours avant la bataille de Leipsick, on intercepta des chariots et des effets, dans

<sup>•</sup> lesquels étaient des papiers de Moreau qu'on renvoyait » à sa veuve, en Angleterre... » L'empereur fut au moment de faire imprimer ces papiers dans le Moniteur; mais il existait encore en France quelques personnes aveuglément tenaces sur l'opinion qu'elles avaient toujours conservée de Moreau, s'obstinant à le regarder comme une victime de la tyrannie. La contre-révolution n'avait pas encore permis qu'on want se vanter de ces actes désavoués jusque-là, et en réclamer la récompense. La circonstance d'inimité personnelle arrêta l'empereur; il ne trouva pas qu'il fût bien de la réveiller à son avantage, et de flétrir un homme qu'un boulet venait de frapper sur le champ de lataille. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte

Gependant la marche du général Reynier et du général Bertrand par-delà l'Elbe n'est considérée autour de l'empereur que comme une démonstration militaire assez inutile. On croit ne pouvoir arriver trop tôt à Leipsick, et l'on est assez généralement disposé à blamer un vain épouvantail qui retarde d'autant la réunion si désirée de tous les corps d'armée sur la route de Mayence. Combien l'étonnement est grand lorsqu'on apprend que la marche de ces premières colonnes n'est que le commencement d'un grand mouvement sur Berlin; que le plan qui s'exécute est tout l'opposé de celui qu'on a rêvé; qu'au lieu de marcher sur Leipsick, l'empereur rapelle à lui les troupes qu'il a de ce côté; qu'il ne s'arrête à Düben que pour les attendre, et qu'enfin c'est Magdebourg qui va devenir le centre des opérations ultérieures. L'empereur lui-même n'en fait plus un mystère; il veut retirer l'armée française derrière la barrière de l'Elbe, manœuvrer ensuite à loisir sur la rive droite, entre Hambourg et Dresde; et, s'il faut tenir un mois dans cette position, mettre du moins le temps à profit, ranconner Berlin, dégager nos places de l'Oder, rallier toutes nos garnisons aux opérations de l'armée active, et saisir la première occasion favorable pour repasser l'Elbe, fort de tout ce qu'on aura réuni d'avantages et de tous

DE MIL HUIT CENT TREIZE.

378

ceux que de vames manœuvres auront fait per-

Disons toujottes la verité: la hardiesse de ce projet ne trouve que des censeurs. La plupart des chefs qui boudaient n'hésitent plus à se montrer mécontens, et l'empereur entrevoit avec surprise que l'ardeur de tant d'hommes dévoués quand on marche de succès en succès n'est pas à l'épreuve des vicissitudes trop long-temps variées de la fortune?

Ai-je besoin d'ajouter que ce ne sont pas les dangers du combat que l'on redoute, la suite des événemens le fera voir assez; mais tel qui a de la résolution sur le champ de bataille, n'en

Le plan de l'empereur était de laisser les alliés s'avancer entre l'Elbe et la Saale; et, manœuvrant sous la protection des places et magasins de Dresde, de Torgau, de Wittenberg, Magdebourg et de Hambourg, d'établir la guerre entre l'Elbe et l'Oder (la France possédait sur l'Oder les places de Glogau, de Custrin et de Stettin); et, selon les circonstances, de débloquer les places de la Vistule, Dantzick, Zamosc et Modlin. Il y avait à espérer un tel succès de ce vaste plan que la coalition en eût été désorganisée. (Mémoires de Napoléon, à Sainte-Hélène, dictés au général Montholon; tom. 2, page 125.)

<sup>\*</sup> La fatigue et le découragement gagnaient le plus grand nombre; mes lieutenans devenaient mous, gauches, maladroits, et par conséquent malheureux! Le vsai, c'est

a pas toujours au censeil, et bien des têtes ont failli dont le cœur ne faillit jamais. Ici ce qu'on redoute, ce qui met presque en révolte, c'est d'être séparé de la France peut-être pendant un mois entier. Tout disparaît à côté d'un tel malheur; et dans l'anxiété où tombent les esprits, on ne veut plus rien comprendre aux combinaisons de l'empereur, quelque grandes qu'elles puissent être '.

Cependant les journées du 11, du 12, du 13 et du 14 s'écoulent sans que l'empereur quitte

qu'en général les généraux des premiers rangs ne demandaient que du repos... et l'eussent acheté à tout prix. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comté de Las-Cases; tom. vi, pages 38, 39 et 40.)

A cette époque, les alliés ont intercepté les lettres de Paris au quartier-général, et les ont publiées. On y trouve de nouveaux indices sur les sentimens secrets qui combattaient alors la constance des chefs de l'armée; nous n'en citerons que quelques passages:

Deux années de suite dans un pareil tourment (dit une mère à son sils), c'est au-dessus des forces humaines!— Mon cher ami, dit la semme d'un général à son mari, pense sérieusement à te retirer.... nous avons besoin d'un peu de tranquillité et nous n'en avons jamais joui!— Je suis lasse de cette vie (dit une autre). Te savoir tous les jours exposé à de nouveaux dangers! Pénètre-toi bien de cette, idée, et tu sauras ce qui vaut mieux des honneurs ou du repos!— Autre

Düben. Il se tient presque toujours renfermé dans la chambre où l'on a placé son lit et ses cartes <sup>1</sup>. Le prince de la Moscowa et le prince de Neufchâtel y entrent souvent, vont, viennent, et paraissent fortement préoccupés. Si l'on veut apprécier à leur juste valeur les accusations de despotisme, de tyrannie et d'entêtement dont tant de libelles cherchent à noircir le caractère de Napoléon, il faut le considérer dans ce moment. Voilà trois jours qu'il se laisse arrêter par les observations de quelques-uns de ses compagnons. Il discute, il refait avec eux tous ses cal-

fragment: Louis est donc prisonnier et blessé! voilà où minent les honneurs militaires; voilà comment le bonheur finit! Terminons ces citations déplorables: Un tel a été tué. Si cela dure, tout le monde y passera; ceux qui échappent dans une campagne, périssent dans une autre!

Les quatre jours que Napoléon séjourna dans le petit château de Düben, entouré d'ean, sont peut-être les plus ennuyeux qu'on ait passés dans toute la campagne. J'ai vu Napoléon, à cette époque, tout-à-fait désœuvré, assis sur un sopha dans sa chambre près d'une grande table sur laquelle étaient ses cartes et une feuille de papier blanc qu'il remplissait machinalement de grosses lettres! Son géographe Dalbe et le secrétaire du cabinet étaient dans un coin de la chambre paraissant attendre des ordres (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tom. 2, pag. 9.)

culs <sup>1</sup>. En soulevant ce coin du voile qui le couvre à Düben, n'ai-je pas à craindre de fournir matière au reproche opposé, et qu'on n'en profite maintenant pour accuser Napoléon d'avoir laissé grandir autour de lui des volontés que le général Bonaparte n'aurait pas écoutées <sup>2</sup>?

Enfin, après de longues hésitations, souvent un grain suffit pour fixer les incertitudes de la balance. On revient à la charge; le prince de Neufchâtel a reçu un petit billet daté de Munich: la défection de la Bavière est consommée! Le roi a été entraîné plus rapidement qu'il n'avait calculé, et le traité, arrangé d'avance au quartiergénéral de Ried<sup>3</sup>, par les deux généraux en chef de Wrède et de Reuss-Plaüen, a été signé le 8 octobre.

Cet événement devient le texte des nouvelles instances qui assiégent l'empereur.

« Au moment où votre majesté, lui dit-on, a

Napoléon paraît hésiter entre les deux partis : il consulte plusieurs officiers généraux, et j'étais de ce nombre. (Voir l'ouvrage du général Rogniat, pag. 393.)

L'homme découragé reste indécis, parce qu'il ne voit devant lui que de mauvais partis; et ce qu'il y a de pire dans les affaires, c'est l'indécision. (Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las-Cases; tom., pag. 293.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le traité de *Ried* se trouve dans Martens. (Voir aussi l'ouvrage de M. de Monvéran, pag. 326, tom. 7.)

» arrêté ses projets de concentration sur Magde-» bourg, peut-être pouvait-on encore, sans trop » d'inconvéniens, rester pour quelque temps sé-» paré de la France; mais, depuis cette inconce-» vable désection de la Bavière, la question n'est-» elle pas entièrement changée? ne faut - il pas » prévoir les autres défections qui vont suivre? » Le Wurtemberg, Bade et Darmstadt seront » entraînés par l'impulsion qu'on donne si vio-» lemment au midi de l'Allemagne. L'armée au-» trichienne qui était sur l'Inn est sans doute » déjà en marche pour s'avancer sur le Rhin. » L'armée bavaroise n'a plus qu'à la suivre. Elles » entraîneront avec elles tout œ qui se trouvera » sur leurs pas, et dès lors notre frontière va se » trouver menacée, compromise, envahie. N'est-il » pas urgent de s'en rapprocher? C'est toujours » une chose fàcheuse, il est vrai, que de changer » de plan; et le mal est ici d'autant plus grand; » qu'il faut opérer sur le Rhin quand tout est » préparé pour opérer sur l'Elbe. Mais ne vaut-il » pas mieux s'y résigner que de tout compro-» mettre? Les tirconstances commandent : elles » ont changé; ne faut-il pas changer avec elles?» Tels sont les raisonnemens par lesquels oncherche à faire revenir Napoléon de son premier

projet. Cependant la défection de la Bavière n'est pas un argument nouveau. L'empereur a

admis cette combinaison parmi toutes les autres lorsqu'il s'est décidé à son mouvement sur Magdebourg; mais il devient de plus en plus évident à ses yeux que les chefs de l'armée sont découragés, que les hommes sur lesquels il comptait le plus pour l'exécution de l'entreprise naroie qu'il médite ne sont plus disposés à un pareil effort, et qu'enfin il y aurait de l'imprudence peut-ètre à les mettre à cette épreuve. Quoi qu'il en soit, l'empereur se résigne à suspendre l'opération commencée, mais il cède ici contre son sentiment intime '.

Les généraux Reynier et Bertrand, qui n'attendaient plus que l'ordre de s'avancer sur Berlin, sont rappelés. Pour arriver à Leipsick avant l'ennemi, il n'y a pas un moment à perdre; il faut laisser le maréchal. Saint-Cyr à Dresde, le prince d'Eckmulh à Hambourg, le général Lemarrois à Magdebourg, le général Lapoype à Wittenberg et le général Narbonne à Torgau. Cette nécessité est déplorable; mais l'empereur est bien loin encore de la considérer comme définitive. Il vient de recevoir des lettres du roi de

<sup>&#</sup>x27; Il l'a dit plusieurs fois depuis; et il le répétait toutes les fois qu'il jetait un coup d'œil en arrière : il eût évité ses désastres s'il avait toujours suivi ses propres impulsions. Il n'a failli que quand il a cédé à celles d'autrui.

Naples. De nouvelles chances surviennent, et les événemens qui se préparent peuvent remédier à tout: Voyons ce qui se passe du côté de Leipsick.

Le duc de Castiglione vient d'arriver. Un combat des plus brillans a signalé le terme de sa route longue et difficile. L'armée de Bohème avait détaché contre lui des corps qui, le 10, se sont trouvées sur son passage entre Naumbourg et Weissenfels. Il a fallu leur passer sur le ventre, et l'ennemi a senti dans cette rencontre tout le poids des vieux sabres que la cavalerie du général Milhaud rapporte d'Espague 1.

De son côté, le roi de Naples, après avoir disputé de front la possession de Penig et d'Altenbourg à l'avant-garde du prince de Schwartzenberg, s'est retourné contre le corps de Wittgenstein, qui arrivait sur ses derrières à Borna. Contenant à la fois l'ennemi qui voulait les suivre de trop près et celui qui entreprenait de les devancer, la cavalerie de Latour-Maubourg et l'infanterie de Poniatowski ont réussi, après quelques

Composition de l'armée sous les ordres du duc de Castiglione.

chances diverses, à surmonter toutes les difficultés de cette position.

Le roi de Naples se replie en ce moment sur la plaine méridionale de Leipsick. Les corps du duc de Bellune, du duc de Castiglione et du général Lauriston s'y trouvent pour le soutenir. Le reste de l'armée n'a qu'une marche à faire pour s'y rendre; le duc de Raguse, détaché d'Eilenbourg pour aller à leur rencontre, a déjà opéré son mouvement. Dans vingt-quatre heures la réunion complète de toute l'armée française peut donc être effectuée sous les murs de Leipsick.

Quant aux alliés, ils sont encore séparés. Le prince de Schwartzenberg, qui a mis douze jours à s'avancer dans la plaine, n'était le 12 qu'à Altenbourg 2, et Bernadotte, après avoir suivi un premier mouvement qui le portait vers Schwartzenberg, paraît avoir cédé à un second mouvement

Le 12, les Russes ont reçu un sévère échec sous les coups de la cavalerie française vaillamment conduite par Murat, qui chargea plusieurs fois, le sabre à la main, le premier sur l'ennemi, le dernier à la retraite. (Voir l'ouvrage de sir Wilson, pag. 36.)

Dans toutes ces affaires, Poniatowski s'est couvert de gloire. (Napoléon, bulletin du 15.)

Schwartzenberg a quitté Tœplitz le 4 octobre ; le 5, les souverains alliés s'était réunis a Commottau pour descendre sur Leipsick.

qui le rappelle sur Berlin<sup>1</sup>. Des avis qu'on vient de recevoir annoncent qu'il fait en ce moment une contre-marche de Halle sur Coethen. Blücher le suit sans doute. Toutes les probabilités se réunissent pour nous promettre que l'armée française sera en mesure de combattre Schwartzenberg isolément<sup>2</sup>.

Du moment que l'empereur a conçu cet espoir, il a pris son parti: l'ordre du départ est donné. Avec quel empressement on l'exécute! Sans entrer dans tous les calculs de notre position, on voit bien que le moins qui nous puisse arriver, c'est de retrouver la route de France, et la joie la plus vive brille sur tous les visages!

La conservation de cette capitale était d'une grande importance pour la Prusse. Cette considération politique dut influer nécessairement sur le plan d'opérations adopté par les souverains alliés. C'est surtout dans les conseils de guerre des coalisés que des raisons de cette nature l'emportent souvent sur les vues purement militaires. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 92.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un coup de tonnerre pouvait seul nous sauver, rieu n'était perdu tant que j'avais pour moi la chance d'une bataille, et dans notre position une seule victoire pouvait encore nous rendre tout le Nord jusqu'à Dantzick. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las-Cases; tom. v1, pag. 38 et suivantes.)

## CHAPITRE III.

CHANGEMENT DE DIRECTION. — L'ARMÉE SE RANGE AUTOUR DE LEIPSICE.

Nove avons pu resserrer dans quelques pages les événemens indécis du dernier mois. Maintenant les faits se pressent; ils s'accumulent: chaque jour fournirait un chapitre.

#### JOURNÉE DU 15.

Parti de grand matin de Düben, l'empereur arrive de bonne heure à Leipsick. Cette ville est occupée depuis plusieurs jours par les forces réunies du duc de Raguse et du duc de Castiglione. En entrant dans le faubourg, Napoléon jette un coup d'œil sur la position de Pfaffendorf et sur le cours de la Partha, qui protégent de ce côté la défeuse de la ville.

Il traverse ensuite le faubourg de Halle. Arrivé sur les boulevarts, il suit les allées circulaires qui enveloppent la vieille cité, et la séparent de ses faubourgs 1.

Bientôt le canon se fait entendre au midi, dans la direction de Pegau. L'empereur se porte aus-

La vieille ville de Leipsick, qui n'est pas fort étendue, est remfermée dans une enceinte irrégulière dont l'ensemble forme presque un carré. Cette enceinte consiste en une vieille chemise de maçonnerie couverte d'un fossé presque effacé et sans contrescarpe autour duquel règne un large boulevart planté de deux rangées d'arbres.

Quatre portes ouvrent les communications entre la ville vieille et ses boulevarts :

Au nord, les portes de Halle et de Randstadt; c'est la route de Lindenau par le pont de l'Elster : à l'orient, la porte de Grimma : au sud, la porte Saint-Pierre.

Au delà des boulevarts sont de vastes faubourgs qui environnent la ville.

Les faubourgs du midi et de l'est sont fermés par des murailles; des barrières sont placées aux points où les principales routes viennent aboutir.

Les faubourgs du nord sont couverts par la Partha.

A l'est, du côté de Lindenau, le faubourg de Randstadt, qui est celui de la route de Lutzen, est un long défilé rensermé entre les marais de l'Elster et la Pleisse; il n'a pour entrée que le pont qui est au bout du boulevart, du côté de la porte de Halle, et pour issue que la rue longue et étroite qui mène à la barrière de Machransdtadt; c'est par-là que toute l'armée française doit désiler. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 161.) sitôt à la barrière de Grimma. Il met pied à terre dans les champs, non loin de Reudnits, et ordonne qu'on établisse son quartier général dans ce village, au pavillon de MM. Wester. Il étudiait la plaine qui s'offrait à ses regards, et méditait sur sa carte, lorsqu'on lui montre les voitures du roi de Saxe arrivant par la route d'Elembourg: Napoléon se dirige de ce côté, entretient de roi de la situation des affaires, rassure la reine sur le canon qui se fait encore entendre, et, après quelques mots d'amitié, la famille royale continue sa route. Un logement lui est preparé en ville, sur la place du Marché.

Le roi de Naples, ayant appris l'arrivée de l'empereur, s'est empressé de se rendre auprès de lui. Il lui donne des détails sur le combat de la veille, et lui rend compte de la position qu'il a fait prendre à l'armée pour couvrir Leipsick du côté qui est menacé par Schwartzenberg.

Après midi, l'empereur remonte à cheval. Le roi de Naples le conduit, par la route de Rocklitz, sur les hauteurs qui sont à droite en arrière de Liebertwolkwitz. Cette position, où se trouve une maison isolée qu'on appelle la bergerie de Meusdorff, domine toute la plaine qui s'étend au sudest de Leipsick, entre la route de Grimma et la petite rivière de la Pleisse.

Au pied du cotcau sont les villages de Lie-

bestwollwitz et de Vachau, que nos troupes remplissent et qui forment notre ligne d'avant-postes.

Au delà du vallon, à gauche, dans la direction de Rocklitz, la vue s'étend sur le plateau boisé de Gross-Possna. Plus au sud, dans la direction d'Altenbourg et de Pegau, s'élève un monticule derrière lequel le roi de Naples indique la position de Magderborn, où le combat de la veille s'est livré. En avant de cette hauteur, sur le premier plan, sont le village de Gossa et la bergerie d'Auenheim, autour desquels on aperçoit des corps russes et prussiens qui s'établissent. Dans le bas, à droite, au delà du cours de la Pleiss, sont les marais de l'Elster. La tête des colonnes autrichiennes commence à se faire voir de ce côté.

Ainsi les védettes des deux armées ne sont plus éloignées que de quelques portées de fusil. Cependant tout reste tranquille.

Après avoir jeté ce premier coup d'œil sur l'ensemble de nos positions, l'empereur veut les parcourir en détail. De la bergerie de Meus-dorf il descend dans la vallée de la Pleiss. Il trouve à Dolitz le prince Poniatowski. Son corps d'armée borde la rivière jusqu'à Markkleeberg, et forme l'extrême droite de notre ligne. L'empereur se fait indiquer tous les points par où

l'ennemi pourrait tenter d'effectuer le passage de la rivière; il reconnaît les ponts de Connewitz, de Dolitz et de Lossnig, et recommande ces portes du camp à la vaillance des Polonais.

Poursuivant sa tournée, il trouve le maréchal Augereau, duc de Castiglione, sur le penchant du coteau, entre Dosen et Markkleeberg. Ce corps d'armée doit concourir, avec celui du prince Poniatowski, à la défense de la droite. Les troupes qui le composent arrivent de France; il vient d'être organisé à Wurtzbourg; c'est la première fois qu'il paraît en ligne sous les yeux de l'empereur; trois de ses régimens n'ont pas encore inauguré leurs aigles. L'empereur ordonne qu'on procède à cette cérémonie militaire.

Aussitôt les troupes se rangent sur les trois côtés d'un grand carré. La suite de l'empereur occupe le quatrième. Napoléon s'avance au milieu. Tous les officiers des régimens se groupent devant lui. Le prince de Neuschâtel, exerçant ici sa charge de vice-connétable, met pied à terre. On tire les aigles des étuis qui les ont jusqu'à présent rensermées. Les bannières dont elles sont ornées déploient leurs couleurs, tous les tambours battent aux champs, et Berthier vient se placer au centre, chargé du noble faisceau. Alors l'empereur, d'une main tenant les rênes de son cheval, et de l'autre montrant les aigles,

parle entes termes: v Soldats eque ces aigles » soient décormais votre point de ralliement. Ju» rez de mourir plutôt que de les abandonner,
» jurez de préférer la mort au déshonneur de
» nos armes. » Puis, élevant la voix avec une
nouvelle énergie: « Soldats, voilà l'ennemi! Vous
» jurez de mourir plutôt que de souffrir que la
» France éprouve un affront! » A ces mots, tous
les officiers font brandir leurs épées, et tout le
corps. d'armée, transporté d'enthousiasme, répète à grands cris : « Oui , nous le jurons! Vive
» l'empereur! » Chaque bataillon reçoit son aigle, et l'on se sépare '.

L'empereur, continuant de suivre par le bas les contours de la colline, arrive aux villages qui forment le centre de notre front. Le duc de Bellume occupe Vachau. Le général Lauriston occupe Liebertwolkwitz. Après avoir dépassé ce dernier village, l'empereur se retrouve à peu près au point où il a commencé cette reconnaissance, et le tour du plateau est achevé. Dans ce moment les villages de Tuckelhausen et de Holz-

Les paroles de Napoleon produisaient sur les soldats l'effet d'une influence magique. Mais de toutes les scènes bruyantes de la guerre, celle de la remise des aigles faisait le plus d'impression. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tom. 1, pag. 172.)

bausen s'offrent à ses regards. Il les désigne pour servir de point d'appui à notre aile gauche, et les troupes du duc de Tarente ont ordre d'en prendre possession.

L'empereur rentre ensuite à son quartier-général de Reudnitz.

Dans la soirée, il apprend que l'ennemi arrive par toutes les routes qui aboutissent sur Leipsick.

Devant nous, au midi, la grande armée de Schwartzenberg s'avance en descendant le cours de la Pleiss et de l'Elster. L'empereur l'a vue lui-même pendant une partie de la journée. Depuis que ses feux sont allumés, elle présente une ligne immense.

Sur notre droite, au couchant, une armée autrichienne, détachée sous les ordres de Giulay, manœuvre entre Weissenfels et Leipsick, pour nous couper la route de France.

Sur notre gauche, l'armée de Pologne, commandée par Benigsen, et celle de Colloredo, arrivent à manches forcées par la grande route de Dresde.

Enfin, derrière nous, les colonnes empressées de Blücher et de Bernadotte accourent par toutes les routes du nord.

Ainsi, l'armée française va se trouver assaillie de toutes parts.

J'arrive à un moment tritiqué: la grande question de la suprématie de la France vu se décider . Cette lutte durera plusieurs jours; c'est un combat de géans : comment entreprendre de le raconter?

J'ai vu bien des armées; mais jamais tant de peuples sons les armées. Cinq ceut mille hommes vont en venir aux mains! trois mille pièces de canon vont ébranler la plaine! Au milieu de ce prodigieux mouvement d'hommes et de chevaux, que puis-je distinguer? Rien que le tableau d'un vaste carnage.

C'est aux historiens militaires à soulever le voile sanglant sous lequel tant de glorieux faits d'armes sont encore ensevelis. Que d'un œil habile et curieux ils interrogent le terrain et les débris qui le couvrent; que les généreux efforts de

Les chess de la Russie et de la France mesureront leurs forces presque au centre du monde. Le motif de leur querelle ne sera point un évêché ou une île à sucre. Ils ne s'occuperont pas de décider s'ils diront leur messe en latin ou en grec. — Ils ne sortiront pas de leur camp pour venir escarmoucher et se retirer ensuite chacun de son côté. Ils ne se hattroat pas pour faire des conquêtes et les abandonner ensuite.... L'un d'eux restera maître du champ de bataille, et, avec le champ de bataille, de la dictature du monde! (Sketches on the intrinsic strength of military and naval force of France und Russia, 1803.)

la vaillance et du génie soient révélés par eux à l'avenir; mais surtout qu'ils fassent avec justice la part du hasard et de la trahison; cette tâche est belle à remplir. Ici la nôtre dépasse nos forces. Cependant faisons un dernier effort; tâchons de franchir ces fatales journées, et donnous du moins un aperçu des événemens qui les ont comblées!

## CHAPITRE IV.

BATAILLE DE LEIPSICK, COMPRENANT LES JOUR-NÉES DE VACHAU, DE PROBSTHEYDA ET DU PONT DE LEIPSICK.

(16, 17, 18 et 19 octobre.)

#### JOURNÉE DU 16.

L'empereur passe une partie de la nuit du 15 au 16 à faire ses dispositions.

Nos corps d'armée, adossés pour ainsi dire aux différentes portes de Leipsick, feront face à toutes les attaques.

L'empereur laisse sur la Partha le prince de la Moscowa, pour qu'il y attende Blücher et Bernadotte. L'armée de Souham, celle du duc de Raguse et du général Reynier seront sous ses ordres. Le général Reynier est encore sur la route d'Eilembourg. On espère qu'il aura le temps d'arriver. Les démonstrations que nous venons de faire sur l'Elbe et sur Berlin, quoique de peu de durée, ont dû jeter les colonnes ennemies dans

304.

de grandes hémitations, et l'empereur se flatse qu'il en résultera des retards dans leurs mouvemens combinés.

Benigsen est encore à deux marches de nous. Schwartzenberg sera combattu par l'empereur lui-même, qui s'est réservé cette partie de la bataille, et qui a déjà reconnu le terrain!

Nos troupes, ainsi partagées en deux masses, contiendront les principaux efforts des alliés. Mais ce n'est pas assez; il faut rouvrir à l'armée le chemin de la France. Le général Bertrand en est chargé. C'est maintenant l'opération essentielle. Si l'empereur a renoncé aux avantages que la ligne de l'Elbe lui promettait, s'il accepte la bataille qui se prépare, c'est qu'il faut désoritais tout sacrifier à la nécessité de se rapprocher du

## · État comparé des deux armées.



# Rhini Tandis qu'pu se battra au taord et au midi

Suite de l'état comparé des deux armées.

| COMMANDIA PAR L'ERRERUR NAPOLION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMERIC DES ATALES, COMMANDÉE PAR LE PRINCE SOUWANTERPRESS.                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| D'autre part fg,000  24. Coops. But de Bellume.  54. Corps. Corbineau. 15,000  55. Corps. Maison. Rochard. 10,000  Listricton. 127. Corps. Cardere, Caster. Dandepards Cardere, Eatour Manbéhag.  42. Corps. Cavalerie, Contral de Walney. Saldisiali. Uminaki. 10,000  Jeune garde. Saldisiali. 3,000  Vicille Saldowils. 3,000  Vicille Grane. Saldisiali. 10,000  Saldowils. 3,000  Soldowils. 3,000  Soldowils. 3,000  Soldowils. 10,000  Soldowils. 10,0 | Barclay de Rajerraki.  Tolly.  Gardes et riserves.  D'autre part                                |  |
| Duc de Ta- Duc de Ta- Pressinet.  Jeune garde. Duc de Tri- Leune garde. Duc de Tri- Duc de Tri- Duc de Tri- Rognet.  2a. Corps. Cavalerie, gâniral Sébas- Defrance. Bordescult. Liani.  Total de l'armée frauçaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mohr. Hohenloe. Bartenstein. Ja5,000 Jayer. Ziethen 5,000 Platow 5,000 Total des allier 140,000 |  |

de Leipsick, sur la Pleiss et sur la Partha, pour contenir Schwartzenberg, Blücher et Bernadotte, le général Bertrand sortira de la ville par les ponts de Lindenau, débouchera sur la route de Lutzen et d'Erfurt, et devra s'en rendre maître.

#### BATAILLE DE VACHAU.

A neuf heures du matin, le canon, qui se fait entendre au sud de Leipsick, annonce que Schwartzenberg engage la bataille de ce côté. L'empereur s'y trouve déjà; il est sur la hauteur, près de la bergerie de Meusdorff. Sa garde arrive derrière lui et prend position entre la vieille tui-lerie et le village de Probstheyda.

Les alliés développent leur attaque de la manière la plus imposante, et deux cents pièces de canon la soutiennent. Ils croient prendre Napoléon au dépourvu, et s'avancent espérant enlever Leipsick avant que nos forces aient eu le temps de se concentrer devant cette ville.

A notre gauche, le corps de Klenau débouche de Gross-Possna et marche sur Liebertwolkwitz. Il est flanqué par les cosaques de Platow, qui manœuvrent pour s'étendre dans la plaine.

L'armée de Wittgenstein est partagée en trois fortes colonnes qui s'élancent des environs de Gossa sur notre centre, Gorzakoff se rapproche de Klenau' pour soutenir l'attaque de Lieberti wolkwitz; le prince Eugène de Wurtemberg se dirige droit sur Vachau, et le général prussien Kleist', descendant la rive droite de la Pleiss, se porte sur Markkleeberg.

A notre droite, le corps autrichien de Merfeldt, soutenu par les réserves du prince de Hesse-Hombourg, pénètre à travers les marais qui sont au delà de la Pleiss, et menace de franchir la rivière.

L'impétuosité de l'ennemi est telle, qu'il faut d'abord plier devant lui. L'empereur lui-même se voît forcé de rétrograder de quelques pas. Voyant avec quelle vigueur la bataille s'engage, et n'entendant rien du côté du nord, il ne croit pas dévoir laisser plus long-temps sur la Partha des troupes qui paraissent devoir y rester inutiles. C'est alors qu'il se décide à appeler le corps de Souham. Après avoir mis pied à terre derrière la tuilerie, il continue à suivre les progrès de l'ennemi.

Le général Kleist vient de nous enlever le village de Markkleeberg; il marche sur Dolitz, que les Autrichiens attaquent déjà par la rive gauche. Mais, arrêté de front par les troupes de Poniatowski, sabré par la cavalerie du général Milhaud, et repoussé par l'infanterie du duc de Castiglione, il est bientôt forcé de se replier sur Marikleeberg, où des renforts lui permetsont de se maintenir.

Au centre, quels que soient les efforts des assaillans, leurs attaques n'obtiennent aucun succès. Le prince Eugène de Wartembergiest arrêté devant Yachau: c'est le duc de Bellune qui défend ce village. La division Gurankoff et le corps de Klenau ne peuvent pénétrer dans Liebertwolkwitz: c'est le général Lauriston qui en haure l'entrée. En vain les alliés s'obstinent sur ces deux points; ils y perdent la matinée !:

Les alliés s'étant épuisés dans leurs entreprises, c'est maintenant notre tour d'attaquer.

L'empereur ordonne au duc de Tarente, qui est sur la gauche avec la cavalerie Sébastiani, de déboucher par Holzhausen, et de s'avancer vivement dans la plaine pour déberder le corps de Klenau et dégager le village de Liebertwolkwitz.

La jeune garde reçoit en même temps l'ordre de marcher. Deux divisions, sous le duc de Trévise, descendent à gauche pour soutenir le gé-

<sup>&#</sup>x27;Ces deux villages étaient les points de mire des alliés. C'est là qu'ils frappèrent les plus grands coups, six attaques qu'ils firent furent également repoussées. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlis, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 114.)

sous le duc de Reggio, pour souteuir le duc de Bellance. Une troisième colonne, commandée par les général Curial : descend du côté de Dolitz pour soutenir le prince Peniatowski. Ces dispositions faites!, le centre de l'armée française s'ébrance. La nolonne du général Lauriston et celle du dec de Thévise sortent de Liebentwolkwitz, la bailonnatte en avant. Les ducs de Bellune et de Reggio s'élancent de Vachau, et cent cinquante pièces d'artillerie de la garde, que le général Drouot a placées au milieu de ce grand mouvement, le protégent au loin par des masses de feux,

Il est midi: En ce moment le canon répond de tous les points de l'horizon aux décharges d'artillerie qui tonnent du côté de Vachau. Blücher est arrivé sur le duc de Raguse; on le soupçonne à la vivacité des coups qui se font entendre an delà de la Partha. Bientôt on n'en peut plus douter. Des aides de camp viennent à bride abattue redemander les deux divisions du général Souham.

Du côté de Lindenau, le général Bertrand est aux prises avec le général Giulay, et l'action paraît vivement soutenue.

Ainsi l'engagement est général; trois batailles se livrent en même temps à une lieue d'intervalle. Cependant, de côté de Vachau, les trompes de Schwartzenberg ont été rejetées, en moins d'une heure, sur toutes les positions d'où elles étaient parties le matin. Les colonnes du duc de Bellune et du duc de Reggio sont arrivées devant Gessa, et menacent d'enlever la bergerie d'Auenheim Lauriston et le duc de Trévise ont poussé Klenau jusqu'à Gross-Passaa. Macdonald a fait enlever la redoute suédoise 2, et la cavalerie Sébastiani se distingue au loin dans la plaine par des

Le prince Eugène de Wurtemberg ne put résister.... It plia, et fut poursuivi par les Français... Le général Rajewski reçut l'ordre de le soutenir avec ses gretudièrs (de la réserve). (Voir l'ouvrage du colonel Butturiun, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 115.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le nom qu'on donne dans le pays à d'anciens ouvrages qui dominent la hauteur située à gauche dans la plaine entre Liebertwolkwitz et Seigfortshayn.

<sup>«</sup> la prise de cette redoute offre une particularité assez » remarquable. Un régiment d'infanterie légère était en » position au pied de la hauteur. L'empereur arrive sons » le feu de l'ennemi. « Quel est ce régiment? » demandet-il aussitôt. — « Sire, répond le général Charpentier, » c'est le vingt-deuxième léger. » — « Cela n'est pas possi- » ble; le vingt-deuxième léger ne resterait pas ainsi l'arme » au bras à se faire mitrailler. » A ces mots, le régiment » s'élance, et la redoute est enlevée. » (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odelebea, témoin oculaire; tome », page 331.)

charges vicareuses : Enfin, sur les bords de la Pleiss, Poniatowski est resté inébranlable.

Ces nouvelles, transmises au toi de Saxe, circulent bientôt dans la ville. Les temples s'ouvrent pour invoquer le dieu des armées, et le bruit de toutes les cloches, qui se fait entendre au milieu de ce grand tumulte, est accueilli par les habitans et par nos blessés comme un prélude d'espérance et de victoire.

Tandis que les alliés sont réduits sur tous les points à la défensive, l'empereur se prépare à leur porter des coups décisifs. Il s'agit de percer leur centre et de les culbuter de Gossa sur Magderhorn.

Le roi de Naples a reçu l'ordre de lancer la cavalerie. Latour-Manbourg et Kellermann se jettent aussitôt à droite et à gauche pour déborder la ligne ennemie. Ils écrasent tout ce qu'ils rencontrent. Dans le même instant, nos colonnes d'infanterie se précipitent sur la bergerie d'Auenheim. On a pris Gossa; on enlève la bergerie; on s'empare de vingt-six pièces de canon. Le général russe Rajewski accourait avec les réserves: il tombe blessé au milieu de ses grenadiers. Enfin l'ennemi, enfoncé de toutes parts,

<sup>\*:</sup> Nous avons cru devoir conserver ici cette, expression échappée à la plume d'un ennemi.

get sur le point de charcher son saint dans la fuite, lorsque notre élan vient expirer sur le dernier abstacle, le plus faible peut être qui nous restat à surmanter.

Le brave Latour-Manbanag a en la cuirse emportée ; le général Maison est tombé blessé ; nos troupes sont dans le désordre d'un succès chèrement obtenu; Napoléon est encore loin. Tout à coup l'empereur Alexandre, qui n'a plus sous la main qu'une faible partie de seu escorte, la lance sur nos soldats hors d'haleine, et la vio toire nous échappe au moment même où mos bras ensanglantés semblaient l'avoir saisie le plus fortement. Les cosaques de la garde ausse nous reprennent vingt, quatre pièces de canon. Troubeskoi parvient à ramener au bombat les granadiers de Rajewski. Le comte de Nostitui franchissant la Pleiss à la tête des réserves de la cavalerie autrichienne, prend nos troupes de revers et achève de dégager les Russes. 1.

Cependant nos réserves arrivent; nous parvenous encore une fois à rentrer dans Gossa, et tout se préparait pour en finir glorieusement

Le centre des alliés allait être enfoncé, et le bataille décidément perdue. (dit le colonel Buttarlin, pag. 117). A la nouvelle de ce danger, l'empereur. Alexandre accourut de sa personne sur le point menacé, et donna ordre au

DE MIL HOST CENT TREIZE. 40t

sur ce paint, quand de nouveaux événemens

L'empereur avait quitté la hauteur du centre pour se diriger vers Gossa; il descendait de la bergorie de Meusdorf sur Vachau, lorsque tout à coup il aperçoit sur la droite des colonnes autrichiennes qui débouchent en force par Mark-kleeberg. L'attaque est si furieuse, elle est accompagnée de cris si terribles, que chacun en est frappé. Napoléon s'arrête. En attendant qu'on puisse reconnaître les vrais desseins de l'ennemi, il fait avancer les grenadiers de la garde, qui ne sont qu'à cent pas, et leur fait former le carré, le front tourné vers Markkleeberg.

Le corps ennemi qui fixe en ce moment l'attention est celui de Bianchi; il a relevé les Prussiens fatigués du général Kleist. Il se jette sur le flanc droit de nos attaques. Ses nombreuses

comte Orlow Denisow de charger avec le régiment de cosaques de la garde, qui formait son escorte. « Cette poignée de braves, animée par la présence de son souverain, fit des prodiges de valeur ; la cavalerie ennemie fut culbutée, et les cosaques lui reprirent vingt-quatre des vingt-six pièces qu'elle venait d'enlever. »

Les alliés étaient si nombreux, que quand leurs troupes étaient fatiguées, elles étaient régulièrement relevées, comme à la parade. (Mémorial de Sainte-Mélène, par le comte de Las-Cases; tom. v1, pag. 71.)

batteries preunent d'écharpe les colonnes françaises qui réviennent à la charge sur la bergerie d'Auenheim. Enfin, c'est une vigoureuse diversion que les Autrichiens opèrent en faveur des Russes; mais le duc de Castiglione parvient à en arrêter l'essor.

Ce n'était, au surplus, que le commencement d'une opération plus sérieuse que Schwartzenberg avait préparée. A peine le combat de Markkleeberg s'est-il ralenti, qu'une autre attaque se démasque plus à drôite, dans le vallon de la Pleiss, et presque sur nos derrières.

Sehwartzenberg veut forcer le passage de la rivière du côté de Dolitz. Son plan est de percer ainsi la ligne qui couvre nos camps et nos parcs, de pénétrer par cette trouée entre Leipsick et l'armée française, et de prendre à dos toutes nos positions. C'est pour rendre infaillible le succès de cette combinaison qu'il a entassé depuis le matin tant de troupes dans l'angle marécageur qui recule le confluent de l'Elster et de la Pleiss jusqu'aux premières maisons de Leipeick, Peniatowski a su rendre jusqu'à présent tant d'efforts inutiles. Mais Schwartzenberg espère en triompher par le nombre; il croit toute l'attention de l'empereur fixée sur Gossa, toutes nos réserves engagées dans la plaine; le moment favorable lui semble arrivé, et Merfeldt recoit l'ordre

de se jeter à corps perdu au delà de la Pleiss.

C'est le canon de Merfeldt, ce sont les cris de ses soldats qu'on vient d'entendre. Cette attaque s'annonce avec non moins de fureur que celle de Biambhi Bientôt on apprend que notre ailé droite est forcée, que les Polonais plient sons le nombre, et que Merfeldt a franchi la Pleiss. Le plan de Schwartzenberg est au moment de réustir.

L'empereur revient aussitét sur ses pas avec tout ce qu'il a de troupes disponibles. Mais déjà les chasseurs de la vieille garde, qu'il a laissés en réserve du côté de Dolitz, sont accourus. En peu d'instans cette poignée de vétérans a rétabli le combat. Dolitz est repris; tout ce qui a passé la Pleiss est réjeté dans la rivière ou fait prisonnier, et le général Merfeldt lui-même, tembé sous son cheval au milieu de nos baïonnettes, est forcé de remettre son épée au capitaine Pleineselve, de la division Curial.

Ainsi, de ce côté, la victoire nous est restée; mais ces attaques successives nous ont trop vivement occupés sur la droite pour n'avoir pas jeté une grande indécision dans nos manœuvres du centre. Les alliés en ont profité; ils sont parvenus à rentrer dans Gossa.

La nuit qui s'approche, et l'extrême fatigne des combattans, ne permettent plus de songer pour le moment à de douvelles entréprisés. On se sépare: Une forte canomade rétarde encore quelque temps la fin du combat. A six heures on arentend plus rien, et les bivouans des déux lignes se rahument à peu près dans les mêmes positions où le matin ils se sont éteints.

Les tentes de l'empereur ont été dressées dans un carré profond qui se trouve un peu en arrière de la bergorie de Meusdorf : c'est un étang desséché, autour duquel la garde impérialé vient établir ses bivouxes. L'empereur paise la soirée à recusilitr les différens rapports de la jourisée. Il reçoit d'abord les aides de camp du prince de la Moscowa.

### COMBAT DE LA PARTRA.

Au nord de Leipsick, la bataille a été soutenue avec non moins d'acharnement que dans la plaine du midi; et, quoique le résultat en soit défavorable, l'extrême disproportion du nombre jette ici un nouvel éclat sur les armés françaises. On s'est battu vingt contre soixante.

Dépourvus de l'appui des deux divisions Souham, appelées sur un autre point, et du secours du corps du général Reynier, qui n'était pas encore arrivé, le prince de la Moscowa et le duc de Raguse n'ont pas craint de tenir tête, avec teur faible armée, aux trois armées réunies de Blücher, et la lutte a duré toute la journée!.

La division Delmas était encore en amière, escortant, sur la route de Düben, le parc du trojsième corps, et formant l'arrière garde. Se retirer, c'eût, été abandonner cette division au milieu des armées de Blücher et de Bernadotte. Il n'y avait pas à délibérer; il fallait tenir jusqu'à ce qu'elle armivât.

Nos braves ont tenu en effet avec une telle vigueur dans les villages de Mockern et de Gross-Weterits, que les armées d'Yorck et de Langeron, lasses d'attaquer, ont fini par appeler le secours de Sacken et de se troisième armée.

L'état comparé des deux armées.

| La Prince Brançaise. La Prince Be la Moscowa, companyant in Cris.                                                                                                                                                                                                       |   | ARMÉD DES ALLES.<br>Le séréal Blücher,<br>comrandant en chep. |                                                                                                                        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Divisions.  Compans. Compans. Compans. Compans. Compans. Compans. Compans. Compans. Compans. Cavileria. Le division polenaise Dombrowald. 39. Corps. Cavileria. Le duc de Padane. Lorge. Los destr div. Albert div. Albert et Ricert, pour mé- seoire. Division Debmas. | ' | Torck.<br>Seekan.                                             | Caerbatow. Saint-Priest. Alraflew. Inpetswite, Stenmeta. Mochlembourg. Horn. Laugaff Liewen. Neverunki. Vassilnickoff. | 35,000<br>25,000<br>25,000 |

Vers le railieu du combat , la division Delmas est arrivée.

Le prince de la Moscowa annonce à l'empereur qu'il profite de la nuit pour faire replier tout son monde derrière la Partha. Le duc de Raguse va border la rivière du côté de Schoenfeld; le duc de Padoue et la division polonaise de Dombrowski vont s'établir dans la position de Pfaffendorf, à l'entrée du faubourg de Halle; les deux divisions du général Souham sont définitivement rentrées sous les ordres du prince de la Moscowa. Ainsi, après avoir été appelées de la Partha sur la Pleiss, elles ont été rappelées de la Pleiss sur la Partha. Il en est résulté que ce corps d'armée a passé tout le jour à flotter entre les deux batailles sans verser ni d'un côté ni de l'autre le poids que quinze mille braves pouvait mettre dans la balance. C'est, aux yeux de l'empereur, le malheur de la journée.

Cependant les détails qu'il reçoit des pertes du duc de Raguse sont d'une gravité affligeante. Cette armée est restée pendant cinq heures sous le feu de plus de cent pièces de canon. L'élite de nos régimens de marins a péri; les généraux Compans et Frederich, et le duc de Raguse luimême, ont été blessés. Le lieutenant-général Joseph de La Grange, qui a défendu toute la journée le village de Mockern, est le seul divisionnaire de ce corps d'armée qui n'ait pas été mis hors de combat.

COMBAT DE LINDENAU.

Aux rapports du prince de la Moscowa succèdent ceux du général Bertrand.

De ce côté, le salut de l'armée a été un instant compromis. Giulay, repoussant les attaques de notre avant-garde, l'a fait reculer d'abord jusqu'au bras de l'Elster qu'on appelle la Luppe. Alors les ponts de Lindenau étaient au pouvoir des Autrichiens: c'en était fait si Giulay les eût fait sauter!... Mais Bertrand, n'écoutant plus que la nécessité de vaincre, a ramené ses troupes à la charge, et la Victoire, dont le regard est maintenant si sévère pour les Français, a fini par sourire à tant d'efforts. Nous sommes rentrés en possession de Lindenau; nous occupons les ponts; Giulay nous a abandonné la route d'Erfurt; il s'est retiré, par Klein-Zschocher, sur le gros de l'armée autrichienne.

| ¹ État comparé des deux arm | ées. |
|-----------------------------|------|
|-----------------------------|------|

| ARMÉE FRANÇAISE,<br>COMMANDÉE<br>PAR LE GÉNÉRAL BERTRAND. | ARMÉE AUTRICHIENNE,  CORMANDÉE PAR LE GÉNÉRAL GIULAY.                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4°- Corps, daas lequel le 12°-, a été fondu.              | Corps de Giuley. 12,000 de Thielmann. 3,000 Division Lichtenstein. 5,000 |

La route de France est dont libre! Cétte nouvelle se répand aussitôt dans le camp, et le nom du général Bertrand est dans toutes les bouches.

Dans cette journée sanglante tout le monde a fait son devoir : généraux et soldats, tous, également animés du plus noble dévouement, étaient décidés à vaincre ou à périr. Augereau, Ney, Victor, Marmont et Macdonald ont soutenu leur renommée; Lauriston s'est montré leur émule, et Poniatowski a gagné son bâton de maréchal. Cédant à je ne sais quel pressentiment, l'empereur, comme s'il n'avait pas de temps à perdre pour acquitter sa dette envers Poniatowski, lui fait remettre sur le champ de bataille même de Dolitz les insignes de maréchal de l'empire.

En résumé, nous avons vaincu à Vachau; mais notre victoire n'a pas été achevée. Sur la Partha, le nombre a accablé la valeur; il a fallu céder la plaine aux Prussiens, et cependant rien n'est encore décidé. Ce n'est que du côté de Lin-

Le 16, les alliés furent complétement repousses, perdirent plus de trente mille hommes, et furent obligés de remettre au surlendemain à renouveler le combat. (Sir Robert Wilson, témoin oculaire, tableau de la puissance de la Russie, pag. 37.)

## DE MIL HUMD-CENTATREIZE.

4og

denau que nous ayous un régultat e l'armée française a conquis sa retraiter de le le marce de la line.

Dans l'état où sont les affaires, I même pour couvrir un mouvement rétrograde et le protés ger jusqu'aux défalés de la Saale, il faut recommencer la bataille, et cette nécessité achève de prouver et de mettre en évidence tous les avant tages de la position que l'armée française occups en ce moment.

Récapitulation comparée des deux armées belligérantes.
(Journée du 16 octobre.)

| armée française.                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                   | ARMÉE DES ALLIÉS.                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps<br>d'armée.<br>Cavalerie<br>du zoi<br>de Naples.<br>Garde<br>impériale. | Posistowski, 8,800 Augereau. 8,000 Victor. 15,000 Lauriston 10,000 Macdonald 5,000 Lat Malbestey. 6,000 Milhand. 3,000 Walsay. 3,000 Schastani. 4,000 Priant. 2,000 Cadinet. 8,000 Cananaty. 4,000 | 26,000            | (Schyprizenberg.)  Autri- Chiens. HesHombourg. 20,000 Merfeldt. 10,000 Klean. 25,000  Russes. Wittgenskind. 20,000 Barclay de Tolly. 35,000  Prussiens. Kleist. 20,000 Ziethen., 5,000  Platow. 5,000 |
| Maréchal<br>Ney,                                                              | Marmont. 12,000 Doubrowski. 5,000 Delmas. 5,000 Duc de Padoue. 3,000                                                                                                                               | 25,000            | Armée de Yorck. 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000                                                                                                                                             |
| Général B                                                                     | ertrand                                                                                                                                                                                            | 15,000<br>136,000 | <b>330,000</b>                                                                                                                                                                                        |

La plaine fournit à peine quelques, racines à cette foule d'hommes affamés que les alliés font arriver de toutes parts, et qui se voient forcés d'y prolonger leur séjour. Mais derrière nos lignes sont les magasins et les ressources de la ville la mieux approvisionnée de la Saxe. Les blessés sont en grand nombre dans les deux camps; mais, tandis que ceux de l'ennemi restent étendus dans les sillons de la plaine ou dispersés dans les décombres des villages voisins, les nôtres sont recueillis dans les maisons de Leipeick. Notre infériorité va toujours croissant sous le rapport du nombre; mais ici le terrain y remédie mieux que partout ailleurs. Nos ailes sont appuyées sur le cours de deux rivières; la Pleiss et la Partha nous enveloppent et nous protégent; notre centre occupe les positions dominantes de la plaine, et nous sommes adossés à l'enceinte d'une grande ville dont les portes sont à nous. Enfin, si les masses de l'ennemi parvenaient à enfoncer des lignes si bien appuyées, nous pourrions tenir encore derrière des murs, des défilés et des marais, assez de temps du moins pour que le gros de l'armée se retirât avec sécurité par la route de Lutzen et de Weissenfels.

Complétement rassuré sur ses vivres, sur ses blessés et sur sa retraite, l'empereur peut donc encore une fois disputer la victoire. Cependant, plus la lutte se prolonge, plus les alliés reçoivent d'auxiliaires. Notre camp n'avtend plus que le faible corps du général Reyniez. Chez l'ennemi, le nombre des combattans va presque doubler par l'arrivée de trois nouveaux corps d'armée. Bernadotte couche à Landsberg. Colloredo arrive à Borna, et Benigsen à Naumhorf.

L'empereur balançait dans son esprit les diveuses chances de cette aituation difficile, lorsqu'ou amène devant lui le général autrichien Merfeldt.

Le général Merfeldt est une ancienne connaissance, c'est lui qui est venu demander le célèbre armistice de Léoben; c'est lui qui, négociateur à Campo-Formio, a rapporté à Vienne la paix qui sauvait la maison d'Autriche des ressentimens du Directoire; enfin c'est lui qui, dans la nuit d'Austerlitz, a envoyé le billet au crayon et les premières paroles d'armistice auxquelles le salut des deux empereurs était peut-être attaché.

La singulière destinée du général Merfeldt le ramène en présence de Napoléon dans le moment même où celui-ci atrait besoin à son tour d'armistice et de paix. L'empereur sourit de ce nouveau jeu de la fortune, qui semble, dit-il, se plaire à donner aux alliés tous les moyens de prendre avec lui leur revanche, même en générosité.

Napoléon accepte l'occasion et veut essayer encore une fois s'il est possible de s'entendre.

On a rendu à M, de Merfeldt son épée; il a partagé avec les généraux de la maison le repas frugal du camp. L'empereur le prévient qu'il va le renvoyer sur parole, et le charge de porter à l'empereur d'Autriche de nouvelles offres de conciliation.

"Cette querelle devient bien sérieuse, dit-il à M. de Merfeldt après lui avoir adressé quelques paroles consolantes sur le malheur qu'il a eu d'être fait prisonnier. « Vous voyez comme on m'attaque et comme je me défends. Votre ca- binet ne pense-t-il pas à prévenir les suites » d'un tel acharnement? S'il est sage, il doit y » songer; il peut encore tout arrêter, il le peut » ce soir : mais, demain, peut-être ne le pourra- » t-il plus; car qui sait les événemens de de- » main?

» Notre alliance politique est rompue; mais » entre votre maître et moi une autre alliance » subsiste, et celle-ci est indissoluble. C'est elle » que j'invoque; car j'aurai toujours confiance » dans les sentimens de mon beau-père. C'est à » lui que je ne cesserai d'en appeler de tout œci. » Allez le trouver, et répétez-lui ce que je lui ai » déjà fait dire par Bubna.

» On se trompe sur mon compte; je ne de-

» mande pas mieux que de me reposer à l'ombre » de la paix, et de rêver le bonheur de la France, » après avoir rêvé sa gloire.... Et cependant votre » politique sacrifie à la peur qu'elle se fait de » moi, non-seulement les affections les plus na-» turelles, mais ses plus chers intérêts. Vous » craignez jusqu'au sommeil du lion; vous croyez » ne pouvoir jamais être tranquilles qu'après lui » avoir arraché les griffes et coupé la crinière. » 'Kh bien! quand vous l'aurez réduit à ce triste w'état, quelles en seront les suites? les avez-vous » prévues? Tourmentés par le désir avide de rew convrer d'un seul coup tout ce que vous avez » perdu par vingt ans de malheurs, vous n'avez » que cette idée, et vous ne remarquez pas que n'depuis vingt ans tout a changé autour de vous; » due vos intérêts ont changé de même, et que » désormais, pour l'Autriche, gagner aux dé-» pens de la France, c'est perdre. Vous y réflé-» thirez, general Merfeldt: ce n'est pas trop de » l'Autriche, de la France, et même de la Prusse, n'pour arrêter sur la Vistule le débordement » d'un peuple à demi nomade, essentiellement » conquérant, et dont l'immense empire s'étend » depuis nous jusqu'à la Chine....

» Au surplus, je dois finir par faire des sacri-» fices: je le sais; je suis prêt à les faire!» L'empereur entre alors dans le détail des conditions auxquelles il souscrit d'avance. Ici, comme à Prague, Napoléon renonce à la Pologne, à l'Illyrie, à la confédération du Rhin. Toujours dans les mêmes dispositions relativement à l'Espagne, à la Hollande et aux villes anséatiques, a consent à leur rendre leur indépendance; mais il désire renvoyer cette stipulation à la négociation de l'a paix maritime, pour s'en servir comme moyen de compensation avec l'Angleterre. Quant à l'Italie, il se borne à demander l'indépendance et l'intégrité de ce royaume; il est prêt à trailer des intérêts italiens sur ces deux bases. Enfin , pour prix de l'armistice à conclure dans les vingtquatre heures, il offre d'évacuer sur-le-champ l'Allemagne, et de se retirer derrière le Rhin. « Adieu, général, ajoute-t-il en congédiant M. de » Merfeldt; lorsque de ma part vous parlerez » d'armistice aux deux empereurs, je ne doute » pas que la voix qui frappera leurs oreilles ne » soit pour eux bien élognente en souvenirs. » M. de Merfeldt est aussitôt conduit aux avant-

postes. Il passe au camp des alliés; et dans le moment où ses amis déploraient son malheur et sa captivité, il reparaît au milieu d'eux décoré d'une mission que tout vainqueur aurait ambitionnée.

## JOURNÉE DU 17.

Le 17 au matin, le temps est pluvieux et sombre. L'arrivée du jour n'interrompt pas le calme morne qui règne dans le camp. On s'attend à voir l'ennemi recommencer le combat; nos troupes sont sur la défensive; mais personne ne se présente, et la journée entière se passe sans que le canon se fasse entendre. L'ennemi est-il si fatigué qu'il ait besoin de reprendre haleine? les corps d'armée qu'il attend ne sont-ils pas encore arrivés '? ou bien délibère-t-on sur le message de M, de Merfeldt?

L'empereur, qui est en mesure de recevoir la bataille, perdrait trop d'avantages en allant l'offrir. Il faut donc attendre, et se contenter de mettre à profit le temps que l'ennemi nous laisse?

Tandis que les caissons vides vont se remplir,

Le 17, à deux heures après midi, la grande armée des alliés devait recommencer le combat; mais les mauvais chemins ayant retardé l'arrivée de l'armée de Pologne (Benigsen), l'attaque sut remise au lendemain. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 125.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le 17, du côté de Blücher, il y eut un combat de cavalerie entre Wassilzichoff et le duc de Padoue.

que le soldat répare ses armes, et que de tous côtés on se prépare avec calme et activité à la reprise du combat, l'empereur passe la journée dans sa tente, disposant le nouvel ordre de bataille dans lequel il veut recevoir l'ennemi.

La nuit arrive sans qu'on ait aucune nouvelle de M. de Merfeldt '. La pluie tombe à verse sur les bivouacs. Un profond silence règne autour des tentes du quartier-général jusqu'an moment où le lever de la lune vient dissiper l'obscurité de la plaine. Alors le mouvement prescrit commence à s'exécuter.

Les équipages et les caissons se mettent en route pour traverser Leipsick et gegner Lindenau. On brûle çà et là des caissons vides qu'on ne peut emmener, et les explosions qui en résultent sur divers points achèvent de réveiller le camp.

L'empereur quitte son hivouac à une heure du matin, et se porte d'abord dans la direction de

On lit, dans l'ouvrage de M. Odeleben, que le général Merfeldt, envoyé le 16 au quartier-général autrichien. revint le lendemain. C'est une erreur grave; M. de Nerfeldt ne revint pas, et la réponse qu'on attendait ne sut remise que trois semaines après à M. de Saint-Aignan, à Francsort. (Voir la note écrite à Francsort, par le baron de Saint-Aignan, le 9 novembre; Manuscrit de 1814, page 54 de la deuxième édition.)

Leipsiek. Arrivé à l'embranchement des denx routes de Rocklitz et de Grimma, il cherche à reconnaître le plateau qui va devenir le centre de notre nouvelle position. Un moulin à tabac, qui se trouve en arrière de Probetheyda, sur une éminence appelée le *Thonberg*, lui paraît un emplacement favorable pour son état major.

L'empereur se fait ensuite conduire à Reudnitz, où le prince de la Moscowa a son quartiergénéral. Il le réveille et lui donne ses ordres pour le lendemain. Continuant sa tournée, il traverse la ville et se rend à Lindenau, auprès du général Bertrand. Il ordonne à celui-ci de se mettre en marche pour Lutzen et de gagner, sans perdre de temps, les défilés de la Saale, dont il doit rester maître.

En revenant, il visite les pants de Lindenau, donne des ordres pour qu'on établisse dans les marais voisins quelque nouveaux passages qui puissent faciliter la traversée de ce long défilé, et fait relever les postes du général Bertrand à Lindenau par deux divisions de la garde sous le commandement du duc de Trévise. Enfin, à huit heures, l'empereur revient à Stœtteritz, où son quartier-général s'est établi dans la nuit. Mais, à peine a-t-il mis pied à terre, que le canon de Schwartzenberg se fait entendre. Aussitôt il remonte à cheval pour se porter à la posi-

tion du moulin. Tout l'état major de l'armée le suit.

## JOURNÉE DU 18.

Des la pointe du jour, l'ennemi, encouragé par l'arrivée de nombreux renforts, s'est mis en mouvement. Mais il n'a plus troftivé l'armée française sur l'emplacement de la veille. Les ruines silencieuses de Vachau et de Liebertwolkwitz n'ont plus opposé de résistance: tous nos postes avaient reculé d'une lieue.

Au moment où l'empereur vint se placer sur le Thonberg, les alliés avançaient à grands pas, poussant leurs têtes de colonnes sur toutes les directions. La plaine en est couverte; elle retentit sous cette multitude d'hommes et de chevaux, et sous les roues ferrées de tant de canons.

A droite, dans le vallon de la Pleiss, la grande armée autrichienne marche sur le maréchal Poniatowski. Ce sont les corps de Hesse-Hombourg, de Lichtenstein, de Bianchi, de Colloredo, et les restes de l'armée de Merfeldt. L'armée polonaise ne compte plus que sept mille baïonnet-

Depuis la journée du 16, les alliés avaient grossi leurs masses de plus de cent mille hommes. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 149)

tes; mais, avec le secours de la division! Lefol, elle suffit d'abord pour arrêter l'avant-garde autrichienne à Dosen.

Au centre, les Russes de Barclay de Tolly et de Wittgenstein, et les Prussiens de Eleist, arrivent l'arme au bras sur le village de Probstheyda, où le roi de Naples, le duc de Bellune, le duc de Castiglione et le général Limnistem les attendent. Ce village formé maintenant l'angle saillant de la ligne française; deux formidables batteries, établies sur ses flancs, en défendent l'accès.

Suli notre gauché, le corps pruisien de Ziethen, l'armée autrichienne de Rienau, l'almée rusque de Benigsen et les cosaques de Platow manecuvent pour déhorder le duc de Tarente, pui est resté à Holzhausen; mais celui-oi, voyant que le mement est venu pl'exécuter ses instructions, rentre dans le mouvement général de rétraise, et vient prendre la place qui lui est désignée à Steetteries.

Du côté du nord, Blücher et Bérnadotte se disposent à franchir la Partha ; le prince de la Moseowa et le duo de Raguse sont en position de feur disputer le passage. Le général Reynier, placé en avant de Rouduitz, observe les deux routes d'Eilenbourg et de Drosde, et couvre la communication du prince de la Moseowa avec l'empleteur.

La bataille devient terrible du moment où l'ennemi aborde la ligne qui forme la position définitive de l'armée française. On se hourte avec furie; mais, quelques efforts que fassent les assaillans, ils trouvent partout une résistance invincible.

Le prince de Hesse-Hombourg, qui dirigeait les attaques contre: Poniatowski, est tombé blessé; mais Bianchi et Colloredo, qui l'ont remplacé, ont fait reculer les Polonais. L'empereur envoire le duc de-Reggio, avec deux divisions de la garde, pour les soutenir. Il descond lui-même du côté de Dolitz; il est témoin de l'acharnement des Antrichiens, et des prodiges que fait la valeur polonaise pour en triompher-

L'empereur est rappelé sur la bauteur de Probstheyda. Il y arrive dans le moment où les alliés: attaquent ce village avec le plus de fureur. Le général Pirch et le prince Auguste de Prusse y ont pénétré. Les chevaux de main, les blessés, tous les hommes inntiles se retirent en désordre. Le brouillard et la fumée permittent à peine de se reconnaître. Le tumulte de la mélée couvre le bruit de l'artillerie. Napoléon, calme au milieu d'un tel bouleversement, pousse jusqu'aux rangs les plus avancés; il dispose lui-même les réserves de la vieille garde pour remplir les vi-

DE MIL MUIT: CENT TREIZE.

441

des, et me revient à sa position du moulin ghi'après avoir rétabli le combat:

Parteut l'action se soutient avec un acharnement qu'il est impossible de désrire. Benigien attaque Storteritz et ne peut parvanir à l'enlever au duc de Tarente; Wittgenstein et Barclay de Tolly reviennent à la charge contre Probstheyda, y pénètrant de nouveau, perdent ce village, le reprennent et le perdent encore. Bellune, Castiglione et Lauriston ont juré de ne pas abandonner la position.

Mais comme si ce n'était pas assez d'avoir à contenir de pareilles attaques, il fant tourner la tête du côté opposé, et parer à des incidens plus impérieux encore. Blücher nous attaquait au nord avec non moins de vivacité que Schwartzenberg au midi; mais son canon restait stationnaire sur la Partha. Tout à coup des feux plus rapprochés éclatent presque derrière nous, entre nos deux lignes, du côté de Reudnitz: c'est le canon de Bernadotte l'L'indignation fait passer ce cri de bouche en bouche, et les défenseurs de Probstheyda le répètent en déchirant leurs cartouches avec plus de fureur'.

Hest remarquable que le moment est le printée de Suède tirait sur l'armée française sux shemps de Leipsiek, cet précisément celui où la France, agitée mais doute par

Mais: hontenons les sentimens qui pourraient éclater dans ces lignes; nous n'en sommes pas aux derniers traits tieve genre: c'est maintenant la honte d'une armée toute entière qu'il nous fant maconter.

Bernadotte marchitt sur Reudnitz; l'armée saxonne du géneral Reynier lui faisait face: l'empereur suivait des yeux leurs mouvemens; sou-

un pressentiment secret, faisait éclater avec le plus d'énergie, l'indignation qu'elle ressentait contre Bernadotte. Le 14, le 17 octobre, et les jours suivans, les voûtes du Sénat et les lambris du palais de Saint-Cloud retentissaient avec anathème de ce nom ennemi. Quoi! disait-ou dans tons les discours, et dans un millier d'adresses, quoi! Bernadotte tire sur les légions qui ont fait sa fortune! il ose marcher contre l'empereur, qui a été son bienfaiteur! Il vient combattre la patrie qui l'a nourri dans son sein! Renions ce Français ingrat! poursuivons ce prince déloyal! En divisant la France et la Suède, il trahit également les deux nations auxquelles il doit le plus. L'histoire fera justice de sa félonie, et puisse-t-il donner un nouvel exemple des catastrophes qui sont les jeux de la fortune!

(Voir au Moniteur le Sénatus-consulte du 14 octobre; le Discours du comte Chabrol, préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, le 17 octobre, et les nombreuses adresses qui remplissent les Moniteurs suivans; notamment colles d'Orléans; ade: Corbeil, d'Abbeville et d'Aumale d'aumale de le companie de la companie de

dain sin vide s'ouvre au centre de notre ligne: l'armée sanonne et la cavalerie wartembergeoise du général Normana ont passé du côté des alliés; douze mille hommes et quarante pièces de canon, qui tout à l'heure tiraient contre les alliés; tirent maintenant contre nous .

La causierie excerne formait l'avant-garde du corps de Reynier. Cette troupe, au lieu de combattre les Russes, vint au-devant d'eux, et brigua l'honneur de faire leur avant-garde. Bientôt cet exemple fut suivi par l'infanterie saxonne postée à Paunsdorf, laquelle, avec deux régimens wurtembergeois, se tourna contre la division Durutte, qui était en lighe à côté d'eux. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 135.)

Le mouvement que les Saxons firent en avant parut d'abord si extraordinaire à l'ennemi, que le général autrichien de Bubna, qui commandait de ce oôté, crut devoir faire avanuer sur eux la cavalerie du comte de Neypperg. Celui-ci allait les charger avec ses hussards, lorsqu'un officier supérieur saxon s'avança en agitant un mouchoir blanc, et parvint à se faire entendre.

D'abord leur mouvement est tel qu'on peut croire qu'ils enécutent un ordre. Le général Reynier court à eux en leur criant : « Où silez-vous? que faites-vous? » Quelques jeunes officiers, les larmes aux yeux, le prient de se retirer : « N'ajoutez pas, disent-ils, à motre infamie, celle dé'livrer » motre général à l'ennemi » A peine le corps saxon est-il dans les range des alliés, qu'il signale aussitôt sa défection en faisant la décharge de toute son artillerie. ( Voir les

Pour tout autre que Napoléon, la bataille était perdue; mais pour lui rien n'est encore décidé:

notes à la suite de l'ouvrage du major saxon Odeleben; tom. 11, pag. 331.)

L'artillerie russe et suédoise n'étant pas encore arrivée, le prince royal de Suède (Bernadotte) chargea le général russe baron de Witt, d'inviter de sa part l'officier commandant les batteries saxonnes à lui rendre le service de faire usage de son artillerie jusqu'à l'arrivée des pièces russes retenues dans les défilés. (Bernadotte, dans son Bulletin de Leipsick.)

Le commandant de l'artilletie saxonne dit en arrivant dans les raugs ennemis : « Messieurs , je viens de brûler la » moitié de mes munitions contre vous ; maintenant je vais » tirer le reste contre les Français. » Les généraux russes et suédois qui se trouvaient là ne purent se contenir assez pour cacher l'indignation qu'ils éprouvaient. ( Voir l'ouvrage de M. Guillaume de Vaudoncourt, pag. 216.)

Les fastes militaires sont à jamais souillés par l'action des Saxons se retournant dans nos rangs pour nous égorger. Et, pour comble de douleur, c'est un Français; un homme à qui le sang français a procuré une couronne, qui nous porte ce coup de grâce. (*Mémorial de Sainse-Hélène*; par le comte de Las-Gases; tom. vi, pag. 38.)

An milieu de la déloyauté générale; le roi de Wurtemberg présents une exception bien honorable. Ce prince, quoique déjà en guerre avec nous, cassa la brigade de cavalerie et les corps d'infanterie de ses troupes qui passèrent à l'ennemi, et retira à leurs officiers la déceration de son ordre. (Mémorial de Sainte-Hélène, par le couste de Las-Cases; tom. v1, pag. 52.)

il observe avec sang-froid l'événement , et il ne désespère pas du salut de l'armée ni de l'honneur de ses armes. Il prend son parti, s'élance au grand galop à travers la plaine, se dirigeant sur Rendnitz; les réserves de la garde y accourent sur ses pas.

Bernadotte s'avançait, n'ayant plus en tête que la division Durutte. Le prince de la Moscowa avait détaché la division Delmas pour barrer le passage aux Suédois à Kolgarten. Le général Delmas et des files entières viennent de tomber sous les coups de l'artillerie saxonne. Leur sang tachera long-temps les plaines de Reudnitz!

L'empereur arrive pour rallier les divisions Delmas et Durutte. L'avant-garde de Bernadotte pénétrait dans Reudnitz; elle n'était plus qu'à

Au moment où la bataille est compromise par la défection de l'armée saxonne, un ennemi observe Napoléon; il est à ses côtés, parmi ses propres officiers, c'est un Saxon; voici ce qu'il dit: « Jusqu'à ce moment l'empereur » s'était montré dans le plus grand calme, toujours égal à » lui-même; pendant la bataille, il était presque toujours » comme à son ordinaire, froid, réfléchi et concentré. Ce » revers même ne produisit auenn changement dans son » maintien, quoiqu'on pût observer des symptômes de dé- » couragement sur son visage. » ( Yoir l'euvrage du major saxon Odeleben, témoin oculaire; tom. 11, pag. 32.)

un quart de lieue de Leipsick, et les Suédois allaient faire leur jonction avec les Russes de Benigsen. Mais Nansouty, avec la cavalerie de la garde et vingt pièces d'artillerie, se jette à travers les feux du général Bubna, qui forme la droite de Benigsen, et ceux du prince Louis de Hesse-Hombourg, qui forme l'extrême gauche de Bernadotte. Des charges réitérées sur le flanc des colonnes suédoises ralentissent le mouvement des alliés. La vieille garde achève de remplir la trouée.

Le duc de Raguse et le prince de la Moscowa, restés en l'air sur les bords de la Partha, n'en ont pas moins résisté à toutes les attaques; ils tiennent toujours dans le village de Schænfeld.

Le beau village de Schoenfeld est comme un faubourg de Leipsick. Enveloppé par l'armée de Langeron, il est attaqué de flane par Saint-Priest, et de front par Kopcewitz; deux fois les Russes en deviennent les maîtres, et deux fois ils en sont chassés par le cosps de Marmont. Celui-ci, ayant manqué un moment de munitions, en est entièrement délogé. Ney, relevant le sixième corps par le troisième, ordonne aux divisions Ricard et Brayer de reprendre le village.... Tout le corps de Langeron a été successivement engagé; il a perdu le général Reven et plus de quatre mille hommes. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereus Alexandre; 1810, pag. 137.)

La division Lagrange s'y défend comme à Muckern.

La promptitude du secours a donc remédié à une partie du mal. Maintenant l'empereur, inquiet de ce qui se passe à Probstheyda, remonte au moulin. Il y retrouve toutes nos positions intactes. Autant de fois le village de Probetheyda a été enlevé par l'ennemi, autant de fois le roi de Naples est parvenu à le reprendre. A: Stætteritz et à Connewitz les alliés n'ont pas été plus heureux.... L'ennemi dira lui-même combién ses attaques lui ont coûté cher 1. Il se décide enfin à y renoncer. Déjà, en remontant au moulin, Napoléon venait de remarquer qu'un grand mouvement s'opérait dans les positions de l'emmemi. Leur première ligne reculait sur une étendue immense, et la plus grande partie de leurs forces semblait se porter de notre gauche sur notre droite. Cette manœuvre avait fait un moment supposer que leur intention était de passer la Pleiss pour essayer encore une fois de nous couper la route de France à Lindenau. Mais les alliés

La ténacité avec laquelle les Français défendaient létifs, positions détermina le généralissime à suspendre les attaques de vive force qui lui coûtaient tant de monde. (Vois l'ouvrage-da-colonel Buttuslin, aids de camp de l'empéréur Alexandre; 18>3, pag. 135.)

ont trop souffert pour être si entreprenans; ils ne songent plus qu'à faire replier toutes leurs colonnes; ils abandonnent à l'artillerie le soin de finir la journée <sup>1</sup>. L'empereur établit batteries contre batteries; si les feux de l'ennemi sont plus nombreux et plus convergens, les nôtres, qui dominent et plongent sur des colonnes plus profondes, ne font pas moins de ravages. Pendant une heure, les deux armées se foudroient, et les boulets sillonnent les deux lignes sans pouvoir les ébranler <sup>2</sup>.

Le roi de Saxe était monté sur une tour pour suivre les événemens. Voyant l'armée française environnée de toutes

En se contentant de jouer à ce jeu, c'est-à-dire de faire tuer des hommes, la supériorité numérique dis alliés devait augmenter de plus en plus. C'était le calcul sur lequel les alliés avaient basé leur plan de campagne. (Le général de Vaudoncourt, pag. 218.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les bataillons français gardaient une immobilité admirable sous le feu des batteries ennemies. Cependant le sang-froid leur échappe. Frémissant de rage, ils tentent de déboucher.... Les vaillans défenseurs de Probstheyda essuient des pertes accablantes. C'est là que les généraux Vial et Rochambeau sont tués en donnant à leurs troupes l'exemple du dévouement, tandis que l'armée des alliés est ainsi arrêtée par l'inébranlable constance des masses qu'elle a devant elle. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 134.)

Auprès de Napoléon lui-même, plus de donze pièces sont démontées en un instant, et des rangs qui l'entourent, plus d'un millier de blessés sortent pour être portés à la ville. La nuit vient enfin mettre un terme au carnage. Elle nous retrouve à Probstheyda, à Stætteritz et à Connewitz. Du côté de Reudnitz, l'armée suédoise a été arrêtée sur le ruisseau qui couvre le village. Du côté de la Partha, le prince de la Moscowa a fini par abandonner Scheenfeld pour rentrer dans une ligne plus resserrée qui suit le ruisseau de Reudnitz. Enfin, aux portes de Rosenthal et de Pfaffendorf, l'armée de Blücher n'a pu gagner un pouce de terrain.

parts par les nombreuses lignes d'infanterle, de cavalerie, d'artillerle que l'ennemi développait autour de la ville, il ne pouvait concevoir comment cette poignée de braves résistait avec tant de persévérance. (Voir les nutes à la suite de l'ouvrage du major saxon d'Odeleben; t. 18, pag. 33 m.

Malgré la défection de l'armée saxonne pendant la bataille, malgré le courage ardent et persévérant des troupes adliées, on ne put enlayer anx Français un seul des villages qu'ils s'étaient proposé de conserver comme essentiels à leurs positions. La nuit termina l'action, laissant aux défenseurs de Probstheyda la gloire d'avoir inspiré à leurs ennemis une généreuse envie. (Sir Robert Wilson, Tableau de la puissance de la Russie, pag. 38.)

A l'entrée du fauhourg de Halle, les Français, favorisés par le terrain, se défendirent avec la même intré-

Quant au général Bertrand, il a exécuté ses andres avec une grande exactitude : depuis midi il est maître de Weissenfels et du pont de cette ville sur la Saale.

L'insi les ailiés, forts de plus de trois cent mille hommes, n'ont pu rion gagner encore sur l'armée française, réduite à moins de cent mille combattans.

Le camenine grondait plus ; quelques coups de fusit éclataient seulement de loin à loin. La terre et de ciet étaient éclairés par les feux innombrables qui s'altumaient de tous côtés. Napéléon s'était sapproché du feu de son bivouac. Assis

pidité que sur les autres points du champ de betaille où tous les efforts des Basses furent instillen (Vois l'envrage du colonel Butturlin, side de camp de l'esoperaux Alexandre, pag., 139.)

\* État comparé des deux armées.

ARMÉE FRANCAISE.

Beste: der emps spans condictes
le 16, non compris le 4°, détachè ens Webmafels.

Reliferts survenus.

Les denx divis. Sonbain. 10,000

P. Gorpet Es général Reynier.

Division Durutte.

S,000

Armée paronne.

13,000

Bengsen.

Bellow.

Bengsen.

Bellow.

Bengsen.

Ballow.

Bengsen.

Ballow.

Tamphipp.

Bappe.

sur un pliant, il y dictait au major général des ordres pour la nuit, lorsque les commandant de l'artillerie Sorbier et Dulauloy se présentent : ils viennent rendre compte de l'épuisement des munitions. On a tiré dans la journée quatre vingt-quinza mille soups de canon; depuis oinq jours, on en a tiré plus de deux cent vingt mille? Les réserves sent vides ; il n'y reste pas plus de seize mille coups : c'est à peine de quoi entre tenir le seu pendant daux heures. Le grande parc, séparé de l'armés: par suite du mouvement mir Leipeick, s'est retiré dans Tougau. On ne peutese réapprovisionner qu'à Magdebourg: et à Exfant ; qui sont les dépôts les plus voisins.

de la France, on dissit quinendule cen nombrenz boulets n'a porte sur l'ennemi, et pourtant l'artillerie française ne manque pas de réputation! Certes, les rois qui se sont obstinés pendant si long-temps à revenir à la charge contre les Français, et qui, de leur propre aveu, ne faisaient de traités que pour mieux se remettre en guerre, auraient bien saises quarques comptée de seraient ils pas moins accusateurs que ceux qu'on affecte de demander à leurs indressiers constantement réduits à attaquer pour se défendre, qui ne pouvaient obtenir d'armistices qu'à force de victoires, et qui, pour parler de paix, devaient attendre que leurs ennemis affaibbles enssent intérêt à se réfugier un moment sons la soi des traités!

-y--yty-y-yigggy Tehering 192 told no-y-thinismuse.

Cet état de choses ne permet pas de songer à rester plus long-temps sur le champ de bataille. L'empereur se décide à la retreite, et sous: ses yeux le major général expédie tous les ordres à la lueur du feu de garde. Enfin, à huit houres, Napoléon quitte le bivous pour descendre en ville. On a marqué son logement à l'auberge des Armes de Prusse, sur le boulevart du Marché sent obsevaux.

Peu de temps après que l'empereur est installé dans cette auborge , le due de Bassano vient l'y trouver. Il sont de chez le roi de Saite. Chargé de faire connaître au roi les dispusitions pour la retraite, de dui demander ses volontés pour le lendemain, et de le leisser-maître de renoncer à une cause que la fontune abandante, il l'a trouvé inconsolable de l'action que ses troupes viennent de commettre dans la plaine de Paunsdorf; l'âme de ce prince en est déchirée. Quant à la proposition de se séparer de son allié, il ne voulait rien entendre : son ministre, le comte Einsidel , se joignoit mainament an decode Bassano; celui-ci n'a enfin obtenu du rois qu'il consentit à rester, qu'en lui déclarant; sur sa demande , que l'empereur lui en donnait la conseil. « Excellent prince! dit Napoléon; il est » toujours le même! Je le retrouve tel-qu'il était » en 1807, quand il inscrivait sun des arcs de » triontplie: A Napoléon , Frédéric-Auguste re-» connaissant! »

L'empereur garde auprès de lui le duc de Bassano. Il fait appeler le duc de Vicence, et tous les ordres qu'il donne pendant la nuit, il les leur dicte en l'absence de ses secrétaires, envoyés d'avance avec les équipages du côté de Lindenau.

## JOURNÉE DU 19.

Les corps du due de Bellune et du duc de Castiglione commencent la retraite. Tandis qu'ils défilent à travers le faubourg de Lindenau, le due de Raguse se maintient dans le faubourg de Halle: Ses avant-postes occupent toujours la fabrique de Pfuffendorf. Le général Reynier est chargé de la défense du faubourg de Rosenthal,

Le prince de la Moscowa fait replier ses troupes sur les faubourgs de l'est. Les corps du général Lauriston, du duc de Tarente et du prince
Poniatowski restrent successivement en ville, et
vieusest prendre position derrière les barrières
du midi. Ils formeront l'arrière-garde. Lorsque
l'évacuation de la ville leur permettra de se rapprocher des ponts de l'Elster, ils ont ordre de
s'arrêter dans les quartiers voisins assez de temps
pour que l'armée du duc de Raguse et du prince
de la Moscowa puisse s'écouler avant eux. Non-

senlement tous ces corps accupent les fanhourgs; mais ils tiennent aussi dans des positions avantageuses derrière les murs des jardins extériours. Les barrières sont garnies de palistades; les murs qui donnent sur la campagne sont crénclés; tout est disposé pour une vigoureuse résistance.

Dans cette matinée, le maréchal Poniatowski est venu lui-même prendre les ordres de l'empereur. « Prince, lui dit Napoléon, vous défense de l'aubourg du midi.— Sire! j'ai bien peu de monde!.... — Eh bien, vous vous défense drez avec ce que vous avez! — Ah! sire, nous stiendrons! nous commes tous prêts à périr pour » Votre Majesté. » Ces paroles out touché vivement l'empereur; et pourtant il est loin de prévoir que ce sont les derniers adieux de Poniatowski!

Cependant les alliés accablés par une perte de soixante mille hommes, tant tués que blessés, n'esaient songer à enlever Leipsick de vive force. Mais Blücher, de la position qu'il occups, a pu voir filer nes équipages et nos têtes de colonne sur Lindenau, et il a répandu dussitôt le bruit de notre retraite. A cette nouvelle incapérée, tous les camps des alliés ont poussé des cris de

<sup>\*</sup> Voir la relation de sir Robert Wilson , témpin oculaire , pag. 5g.

joien tautes leurs nolomes:se sent misse surdans ches Cest à qui artivera des premiers aux portes à qui entrera des premiers !!!

Liempereur voudrait épargner à Leippich les disorders uni-menacentoette ville. Il mes'est per fusé à anoune des démarches qui ent été tentées pour réglér d'avance avec l'ennemi la manière dant la remise des portes devru s'effectuer. Dès six houses du matin, il a permis aux magistrate de la ville d'adresser une supplique au prince de Schwartzenberg: Des officiere saxons ont été envoyés directement de la part de leur vieux roi aux souverains alliés. Enfin, les généraux de l'arrièregarde française ont été autorisée à faire passer des parlementaires à l'avant-gardo ennemie. Tous ces messages sont arrivés jusqu'aux souverains : ils les ont rencontrés accourant de Rods. où ils avaient couché, et se pressant de rejoindre leurs premiènes colonnes pour faire leur entrée dans le ville. Mais c'est en vain qu'on a demandé que Leipsick ne devint pas le théttre d'un combat qui pourrais entraîner sa ruine. Tout arrangement préliminaire a été refusé. Leipsick subira, s'il est nécessaire, le sort d'une ville pries d'assaut; et est arrêt est prononsé par ceux-là même qu'on proclame les sauveurs de l'Allemagne!

Tout semblait autoriser l'empereur à ne plus

genderrateam management, et à temis junqu'ant deraier moment dans Leipeiche Eque position nous offre encore de grandsupayens de défiance et l'am propose des junqu'ant pour tous. La vielle ville et anne inceinter; en pour y reopéement sin mille hommes iqui ravec soitante pièces de canon; l'occuperent domme tête des défidés di les faubourgs sobt un obstacle au jeu démonse artillerie, on peut les brûleritance de tela moyens, aptra retraite pat passuée acliernées regagnement parquillement la Sasie. Le Maintiempereur ne seurait se résquire à exposer à un sortifizique reux l'une des capitales de l'Allemagne, et étale sous les yeux de son uni qu'il vient d'y amener.

Copendant on insiste. Les exprits échauffés sont dans ces momens de fièrre où l'on se porte aciloment aux extrêmes. On lui dit un mange

« Voss hésitez, Sine, à tiver partides demiers avantages que vous effre cette position; la mémerosité qui vous commande de sacrifice sera méconnue, et:ceux-là même que vous méname gez avec tant de bonté ne vous en tiendront aucun compte. Cependant, Sire, pour quelques maisons de Leipsick, peut-être compromettezvous la retraite de l'armée! Peut-être sacrificavous la victoire! Après: avoir soutenu une telle
lutte pendant trois jours en pleine campagne,
vue ne pouvons-nous pas faire, retranchés

» rolluis des rues, derrière des maisons? Pourquoi
» sue pas ensèvelir cette fonle d'ennemis sous les
» clébris des faubourgs? »

L'empéreur ne peut y consentir. Il aime mieure perdre quelques centaines de voitures que d'abaisser l'armée française à soutenir la guerre en bairbares. D'ailleurs, la retraite n'exige que quelques heures de délai, et l'armée est en mesure de se ménager le temps nécessaire. Il suffira de mettre à profit les moyens de résistance que les barrières des faubourgs et l'enceinte intérieure de la ville nous offrent pour retarder les progrès de l'ennemi.

A neuf heures, l'empereur monte à cheval. Traversant les boulevarts, il entre dans la cité, et va prendre congé du roi de Saxe. Il veut; en le dégageant im-même d'une alliance devenue trop malheureuse, ne lui laisser aucun scrapule à cet égard. Le roi se précipite au-devant de Napoléon, pour le recevoir avec le cérémonial accoutumé; il le conduit ensuite dans l'appartement où la reine et la princesse Augusta sont réunies; l'émotion qu'on éprouve a bientôt banni l'étiquette. On va se séparer, et dans quelles circonstances! L'empereur répète au roi qu'il le laisse entièrement maître de traiter avec les souverains alliés; il lui conseille expressément de le faire, et ne lui demande plus pour dernier témoignage

d'amitié que de veiller sur les blessés français gaion sera forcé de laisser en Sake . L'entretien durait depuis un quart d'heure, lorsqu'une vive fusillade se fait entendre du côté des faubourgs de Grimma et de Pegau. Bientôt elle échate avec non moins de fracas dans le faubourg de Halle, et l'inquiétude se répand autour du roi. En vain, pour la dissiper, l'empereur assure-t-il que le danger est encore éloigné: le roi s'alarme de voir la sûreté de Napoléon compromise par la prolongation de cette visite. Il le presse de quitter Leipsick. « Vous avez assez fait, » lui dit ce vénérable vieillard, « et c'est maintenant pousser » trop loin la générosité que de risquer votre » personne pour rester quelques instans de plus » à nous consoler. »

Cependant le bruit de la fusiliate redouble et semble plus rapproché. Des officiers qui survien-

Les malades et les blessés français restés à Leipsick ont été traités aussi bien que ceux des alliés. Quelle qu'ait été l'animosité allemande contre les Français, elle n'a jamais été jusqu'à dénaturer set excellent peuple. Les dévastations dont il a eu tant à souffrir étaient le tort de l'Europe entière. Les troupes alleman les, les Saxons euxmêmes étaient souvent les premiers à piller leurs compatriotes; et c'est un fait avéré, qu'en Allemagne, on préférait pour garnison les troupes françaises à celles de la confédération du Rhin.

nent rapportent que Bernadoste a forcé l'entrée du Sauliourge de Taucha; que Rénigsen se présente à la liarrière de Grimma; que Schwartzenberg pénètre par les faubourgs du midis enfinque Blücher attaque avec fureur le faubourg de Halle, et que partout nos troupes vont être réduites à se défendre de maison en maison.

La reine n'écoute plus alors que l'effroi qui s'empere d'elle. Il lui semble que l'empereur est déjà en danger, qu'on va le saisir, l'égorger peut- être atus leurs yeux. Elle le prie, le supplie de partir; la princesse Augusta joint ses prières à celles de la reine... Il faut bien que Napoléon cède à des instances si vives « Je ne voulais nous » quitter, leur dit-il, que quand l'ennemi serait » dans la ville, et je vous devais cette preuve » de dévouement. Mais je vois que ma présence » ne fait que redoubler vos alarmes; je n'insiste » plus. Recevez mes adieux. Quoi qu'il puisse » m'arriver, la France acquittera la dette d'ami- » tié que j'ai contractée envers vous !! » Le roi le reconduit jusqu'à l'escalier, et là ils

<sup>&#</sup>x27;Immédiatement après l'occupation de Leipsick, le rei de Saxe fat conduit à Berlin. Le prince Repain administra le pays sous le titre de gouverneur. A la fin de 1814, le gouverneur russe remit la Saxe à des commissires prussiens, et ce n'est enfin qu'après le congrès de Vienne que

n'embrassent aucone pour le destrière fous li compareur laisse à la poste du roi les gardes du corps saxons qui jusqu'alors avaient marché dans les rangs de la garde.

Napoléon veut sortir de la vieille ville par la porte de Ranstadt, qui donne sur le faubourg de Lindenau; mais cette porte est déjà encombrée. Eorcé de retourner sur ses pas, il va chercher la porte opposée (celle de Saint-Pierre); revient par les boulevarts de l'ouest, et parvient minsi à gagner le faubourg par lequel l'armée s'écoule.

Dans ce trajet; l'empereur a recuelli des rentseignemens sur le véritable état des choses: il vent, avant de quitter Leipsick, faire savoir un roi de Sake que le danger n'est pas aussi imminent qu'on le croit, et par ses ordres le due de Bassano va rassurer ce prince.

Blücher a échoué dans les deux attaques qu'il a tentées sur le faubourg de Halle L'arrière-

lè roi de Suxe a retrouvé sa capitale, une partie de ses états et quelque repos.

C'est la France qui, au congrès de Vienne, a sauvé la maison régnante de Saxe.

Retardé par cette dernière visite, le duc de Bassano n'a pu sortir de la ville qu'avec le dernier butaillon de la garde qui se soit retiré.

<sup>\*</sup> Sacken se présente pour enlever le faubourg de Hallo.

spacede du i duor de Magusoritient encertren sivant de cerhubourg; dans la fabrique de Plaffeitdosfi Le général Reynier est toujours maître durfanbourg de Rosenthal. Le prince de la Moscowa défend avec la même obstination ceux de Taucha et de Grimma, attaqués par les Russes de Worons zow, par les Prussiens de Bulew et par l'armée suédoise à Enfin le duc de Tarente, le général Lauristan: et le prince Poniatowski disputent avec non moire de persévérance les faubourgs du midi. Partout on retient l'ennemi, et l'on ne dui cède le terrain que pied à pied. Nous conservous intacte dernière nous les boulevarts circulaires et la vieille ville, et nous pouvons tenir long-temps encore cette dernière position. ... Dans cet état de choses, le grand pont de l'Elster pi par lequel les boulèverts débouchent

Mais les troupes de Marmont se sont retranchées dans la fabrique de Pfaffendorf à siliquante pas en avant du pont qui sert d'entrée à ce faubourg. Les Russes ne pouvant les y forcer, Langeren se porte au secours de Sacken. Cette seconde tentative n'est pas plus heureuse. Le régiment d'Archangel y est presque détruit, et les Russes sont vivement repoussés. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; p. 143.).

Les troupes du maréchal Ney occupaient toutes les maisons des faubourgs; le combat devint très-violent et resta long-temps indécis. ( Bulletin de Bernadotte.)

essentiel dont il faut s'assurer. L'empereur appelle decore une fois sur l'importante de copont l'attention des officiers du génie et de l'artillerie. On devra le faire sauter quand notre dernier peloton se retirera de la ville, et qu'il ne restera plus que cet obstacle à opposer à l'ennemi. Les sapeurs se placent aussitôt sous le pont pour commencer les travaux de la mine.

Après avoir donné ses derniers ordres, l'empereur s'engage à travers la foule dans le faubourg qui a plus de mille toises de long. Il n'arrive qu'avec les plus grandes difficultés au dernier pont, celui du moulin de Lindenau. Là il met pied à terre, et place lui même sur la route des officiers d'état major qui indiquement aux hommes isolés les endroits où chaque corps d'armée devra se réunir. Il monte ensuite au premier étage du moulin, pour y dicter à son secrétaire du cabinet les instructions qu'il veut répéter par

L'empereur avait ordonné dans la muit qu'on jetat trois ponts auxiliaires sur la Pleiss: mais cet ordre est resté sans exécution. Il avait fait jeter un second pont sur l'Elster dans le Jardin des Juges; mais ce pont n'ayant pas assez de solidité s'était écroulé sous les premiers fardeaux. Ceux qui sont coupables de cette mauvaise construction ont fait autant de mal que les maladroits qui ont fait sauter le grand pont.

structions ont pour objet principal de donner au maréchal duc de Tarente le commandement en chef de cette arrière-garde, qui se compose des onzième, septième et huitième corps, et de lui recommander de tenir dans la vieille ville vingt-quatre heures encore, s'il est possible, our pour le moins le reste de la journée. Tandis qu'on expédie la lettre pour le duc de Tarente, l'empereur fatigué se laisse surprendre au sommeil ; il dort profondément au bruit des sóldats et des voitures qui défilent sur la route, et des coups de canon qui retentissent de tous les fau-bourgs de Leipsick.

Soudain une plus forte explosion se fait entendre. Le tumulte redouble. Le roi de Naples et le duc de Castiglione accourent, montent à la chambre de l'empereur, et le réveillent.' Il apprend de leur bouche ce qui vient d'arriver.

Le grand pont sur l'Elster a sauté! Cependant les troupes du duc de Tarente, du général Lauriston, du 'général Reynier et du prince Poniatowski sont encore dans la ville! Plus de deux cents pièces de canon sont encore sur les boulevarts! Tout moyen de retraite leur est donc enlevé; le désastre est complet! Mais quelle en peut être la cause? Qui a donné l'ordre de mettre le

feu à la mine? Comment explique-t-on cette inconcevable précipitation?

Dans ce premier moment on ne sait rien, on ne peut rien apprendre. Tous les bruits qui courent sont absurdes et contradictoires. On se perd dans de vaines conjectures. Il faut se laisser entraîner par la foule en désordre qui a pu s'échapper de Leipsick. On suit machinalement la grande route d'Erfurt. Le soir, on arrive à Markrandstadt, où l'empereur s'arrête quelques heures. On y apprend que le duc de Tarente a traversé l'Elster à la nage. Mais en même temps le bruit se répand que le général Lauriston a péri; et cette nouvelle ajoute encore aux chagrins de Napoléon.

Quelques escadrons saxons nous étaient restés fidèles; l'empereur ne veut pas les emmener plus loin, et leur fait écrire qu'il les dégage de leurs devoirs militaires envers l'armée française.

La nouvelle de la mort du général Lauriston n'a eté démentic que quelques jours après.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au capitaine commandant les deux régimens de cuirassiers saxons employés dans le corps de cavalerie du comte Latour-Maubourg,

<sup>-</sup> Markraudstadt, le 19 octobre 1843.

<sup>»</sup> Je m'empresse de vous prévenir, monsieur le commandant, que l'empereur autorise les deux régimens de cuirassiers saxons de la garde et de Zeschwits, qui servaient

L'obscurité qui d'abord a enveloppé la catastrophe de Leipsick commence à se dissiper; les renseignemens arrivent; les faits deviennent plus précis; voici ce qu'on raconte:

Les troupes de Blücher avaient fini par pénétrer dans le faubourg de Halle; les alliés

dans ses armées, à se rendre à Leipsick, sa Majesté pensant qu'il sera agréable à votre bon roi d'avoir ces corps de sa garde près de sa personne, dans les circonstances actuelles.

<sup>»</sup> M. le général Latour-Maubourg, qui est prévenu de cette disposition, vous donnera toutes les facilités nécessaires pour que le retour de ces troupes n'éprouve aucune difficulté.

<sup>»</sup> J'ai l'honneur, etc.

<sup>»</sup> Signe' CAULINCOURT, duc de Vicence. »

avaient aussi gagné du terrain dans les autres faubourge 1. L'armée française se trouvait resoulée sur les boulevarts, et la désection d'un bataillon badois, qui venait de livrer une des portes de la vieille ville, nous avait enlevé cette dernière retraite. Les alliés pénétraient donc de tous côtés. Cependant on combattait toujours, la fusillade se prolongeait dans les faubourgs de Halle et de Rosenthal, et jusque dans le jardin de Reiker, à l'extrémité du boulevart de l'exest, où le prince Poniatowski avait jeté quelques centaines de Polonais pour protéger la retraite. Encore deux heures; et soixante pièces de eanon attelées et plus de douze mille hommes aurajent été sauvés 2!.... Mais, dans ce moment, les coups de fusil ont éclaté de toutes parts autour du

In dernier effort des Russes les aveit rendus maîtres de la fabrique de Pfaffendorf qui n'était plus qu'un monceau de cendres; les Français s'étaient retirés alors derrière la Partha..... Les Russes pénètrent dans la grande rue du faubourg; mais, dans cette extramité, les Français me lâchent pas prise; de toutes les fenêtres des maisons, ils sirent pleuvoir une grâle de balles aur les colonnes serrées des Russes qui n'avançaient que lentement et avec les plus grandes peines. (Voir l'ouvrage du colonel Buttuglin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 144.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous empruntons ce passage à la relation enaemie et nous appelons l'attention du lecteur sur ce que l'aide de camp de l'empereur Alexandre ajoute : « Les alliés n'au-

pont de l'Elater. D'un côté, c'étaient les tirailleurs de Langeren qui, parvenus aux dermières
maisons du faubourg de Halle, faisaient feu sur
les houlevarts; de l'autre, c'étaient les Badeis
et les Sanons qui du haut des murs de la vieille
ville un nous les avions laissés, signalaient leur
conversion en déchargeant leurs armes contre
mons: Cette double fusillade a produit rapidement un grand désordre aux abords du pont.
Le sapeur armé de la mèche fatale, a éru que
l'ennemi arrivait, et que le moment était venu !..... C'est alors que la perte de tout ce que
nous avions à Leipsick a été consommée!

Après s'être convaincus de leur malheur, les plus braves n'ont songé désormais qu'à vendre chèrement leur vie. Les uns se sont ensevelis dans les maisons voisines et se sont ensevelis sous leurs décombres; les autres ont tenté de traverser la Pleiss et l'Elster; mais ces rivières encaissées dans un lit bourbeux et profond ont englouti tout ce qui n'a pu nager.

<sup>»</sup> rafent pas voulu pousser à bout des gens qui avaient en-

<sup>»</sup> core les moyens d'inpendier Leipsiek, et d'opposer so-

<sup>»</sup> lemmes à colonnes aux abords du faubourg de Linde-

<sup>»</sup> nau. » ( Voir la relation russe du coloné! Butturlin, pag. 147.)

<sup>\*</sup> In voyant tout manquer à la foir, munitions, ponts, retranchemens, têtes de ponts, etc., on est tente d'accuser

-..Le: carnage n'a cessé qu'à deux heares:

Alors les souversins alliés étaient parvenus jusqu'à la grande place , et dy tennient au milieu de leurs nombreux états majors, savourant les premières fumées d'une victoire désirée pendant vingt ans! Bientôt après Bernadotte est venu pour prendre place au cercle des rois. A se vue, un souvenir involontaire de Lubeck a troublé le roi de Prusse! L'empereur d'Antriche n'a pu cacher le malaise qu'il éprouvait en retrou-

d'imprévoyance les différens chefs de service, et notamment le commandant du génie.... C'est le général Rognint, commandant en chef du génie, qui fait lui-même cette remarque, pag. 50 de sa réplique à Napoléon; et c'est lui-même qui ajoute, pag. 156: Du 15 au 19 au matin, nous avions le temps de jeter, non-seulement un ou deux ponts, mais cinquente, et de freyer de nouveaux passages!...

En voilà plus qu'il ne faut pour entrevoir combien l'empereur a été mal secondé dans ce moment critique. Le général Rogniat était honoré de la confiance de Napoléon, il lui devait ses grades; il en avait reçu 18,500 fe. de revenus en dotations. Il a le double malheur de n'avoir pas fait de ponts quand il fallait en faire, et d'avoir écrit contre Napoléon quand il pouvait s'en dispenser.

Le bataillan saxon de la garde, le hataillon saxon de Weymar, et celui de Bade étaient sur cette place rangés devant la maison du roi de Saxe, attendant, les armes renversées, ce qu'on déciderait à leur sigard. (Sir Robert Wilson, pag. 40 et 41.)

vant à ses côtés l'auteur de la soène républicaine du drapeau ....... L'empereur Alexandre Inimeme, à travers la générosité d'un premier accueil, dissimulait à peine combien les promesses d'Also devenaient importunes... Il a fallu tout l'entrainement d'un moment aussi heureux pour affaiblir la gêne de cette première émotion.

Cette scène eut lieu à Vienne, le 13 avril 1798. L'apparition du drapeau tricolore que le général Bernadotte, a alors ambassadeur de la république française, crut devoir arborer au balcon de son hôtel, fut la cause d'une émeute populaire qui compromit violemment l'état de paix existant alors entre les deux nations. Quatorze ans se sont écoulés, et c'est la première fois depuis cet événement que le général Bernadotte se trouve en présence de l'empereur d'Antriche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ge fint à Leipsick que Bernadotte et Alexandre se rencontrèrent pour la première fois depuis les conférences d'Abo. Les monarques ne purent voir d'un œil favorable dans leur cercle royal des héritiérs élus de trônes héréditaires. Un grand nombre d'événemens s'étalent passés qui avaient diminué le crédit de Bernadotté dans la coalition..... Son départ de Leipsiek pour le nord de l'Allemagne a pu être accéléré. ( Voir la relation de sir Robert Wilson, pag. 41 et 42.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bernadette ne tarda pas à quitter Leipsick; il s'en alla du côté de Hambourg. Le fait est qu'il était à Leipsick dans une fausse position. La vue de chaque mort, de chaque blessé, de chaque prisonnier français était pour lui un spectacle cruel. (Voir les Mémoires de Charles-Jean, v. 11, p. 100.)

et le reste de la journée s'est passé à faire le recensement des trophées et des prisonniers que l'accident du pont venait de faire tomber dans les mains des alliés '. On porte à vingt-trois mille hommes le nombre des prisonniers, et à deux cent cinquante celui des pièces d'artillerie; mais parmi les prisonniers se trouvent les blessés et

## A Pertes de l'armée française.

| Tuin.                                                     | Brusis.                                                                       | Blesch by purbouncers.                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les génér de division :<br>yal,<br>Rochamboau,<br>Delmas, | Ney. Les génér, de divis. : Sonbam, Compan, Latour-Manhary, Yrédéric, Maison. | Généraux en chef. Lauriston, Reynier. Génér. de divina c Charpentier, Rossini, Krasinski, Hochberg (Badoi'), le prince Em. de Hesse - Darmstadt. Environ 33,000 hommen. |

## Pertes de l'armée ennemie.

| AUTRIC                      | CHIENS.                                                                          | RUSSES.                                                                          |                                                                             | PRUSSIENS.                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tries.  Le général Giffeng. | Binesis.  Generaux: Duca, Kardegg, Nosteigs, Mobr, Badettki, Spleny, Hesse-Homb. | Twis.  Généraux: Sehewits, Neweroski, Reven, Linders, Hume, Mantufels, Kodaisen. | Blassis.  Généraux: Rajewski, Rivanowski, Rivanowski, Karatazow, Levachoff. | Les Prussiens, soit hand,<br>soit oabli , ne convienant que<br>d'un général blessé. |

Environ 35,000 tués et 45,000 blessée. Il faut y ajouter le feld-maréchal Merfeldi et 1,500 hommes faits prisonaiers. les malades dispersés dans les maisons de Leipsick. Les combattans qui ont déposé leurs baïonnettes sur les débris du pont ne peuvent pas être évalués à plus de douze mille hommes. Quant à l'artillerie, ce n'est pas sur le champ de bataille, c'est en désencombrant les boulevarts de Leipsick que les alliés s'en sont rendus maîtres.

Au total, ces journées coûtent à l'armée française cinquante mille braves tant tués que prisonniers; elles ne coûtent pas moins de quatrevingt mille tués ou blessés à la coalition.

Les funérailles de Poniatowski ont terminé ce grand drame. On les a célébrées avec pompe; les vainqueurs et les vaincus réunis y représentaient l'Europe entière pleurant sur la tombe du dernier des Polonais!

**300** 

## CHAPITRE V.

RETRAITE SUR ERFURY.

On se hâte de gagner Erfurt. Cette ville offre à l'armée la protection de ses citadelles, les munitions de son arsenal et la ressource de ses nombreux magasins. Mais trois jours de marche nous en séparent encore, et déjà fennemi est sur nos flancs: Giulay sur la gauche se dirige par Pegau vers Naumbourg; Yorck manœuvre sur notre droite par les routes de Halle et de Mersebourg; et Blücher lui-même, qui a passé l'Elster entre Skeuditz et Lutzen, s'est placé sur les pas de notre arrière-garde. La cavalerie de Walsilzicoff ramasse tous nos traîneurs.

Tandis que le duc de Reggio protége la retraite avec deux divisions de jeune garde, le général Bertrand continue de marcher en avant pour nous ouvrir la route. On n'a pas cru devoir perdre de temps à forcer les défilés de Naumbourg où quelques troupes légères du général Giulay se sont déjà embusquées. Les ponts de Weissenfels

suffisent pour nous assurér le passage de la Saales et mettrant plus tôt la rivière entre l'armée et la poursuité de l'ennemi. Des routes de traverse nous ramènement promptement par Freybourg, sur la grande route d'Erfurt.

Le général Bertrand attendait l'empereur aux portes de Weissenfela. Il ne connaît qu'imparfaitement notre désastre du 19; la vue de nos colonnes en désordre fait sur lui une vive impression, et lorsqu'ensin il revoit l'empereur il ne peut contenir l'émotion qu'il éprouve. Il ne veut pas que Napoléon s'arrête dans la ville; il le presse de passer de l'autre côté de la Saale dès ce moment même; il voudrait que, profitant du débouché qui s'ouvre par Freybourg, il s'empressât de gagner Erfurt et Mayence; enfin il le conjure de sauver avant tout, dans sa personne. la fortune de la France, et lui promet que l'armée, n'ayant plus d'inquiétude pour son empereur, n'en sera que plus libre dans les manœuvres de retraite qui lui seront prescrites!.... Ce discours, qui a rompu le silence gardé jusqu'alors autour de Napoléon, l'afflige plus qu'il ne l'importune Tous les soldats viennent de l'entendre, et il croit nécessaire d'imposer plus de retenue à l'explosion d'un zèle qui s'égare. C'est d'ailleurs une occasion pour déclarer hautement qu'il ne quittera pas l'armée. L'empereur, élevant

la voix ; assigne à tout le monde Erfart comme lieu de ralliement et de rendez-vous général .

On passe la Saale dans la journée du 20. L'empereur se loge, pour la nuit, dans un petit paullon de neuf pieds carrés, qui est sur le coseau des vignes, au delà de la rivière.

Les deux officiers que le roi de Saxe avait donnés à l'empereur pour lui servir d'interprètes dans le cours de la campagne continuaient de suivre le quartier-général. Napoléon, les ayant aperçus, charge le grand-écuyer de les renvoyer auprès de leur roi, en les remerciant de leurs bons services <sup>2</sup>. Tous deux reçoivent des gratifications. Le colonel Odeleben, qui a approché plus souvent de la personne de l'empereur, reçoit une gratification de 10,000 francs, la croix d'officier

Il montrait une douceur, et je serais tenté de dire une patience încroyable. Il paraissait se plaire à écouter ce qu'on disait, même lorsqu'on parlait de la paix et du besoin que tout le monde en avait. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tome 11, page 58.)

Le grand-écuyer, par sa charge, avait le commandement supérieur des officiers d'ordonnance, et ce commandement s'étendait sur tous les officiers, même sur les officiers généraux étrangers qui se trouvaient attachés momentanément à la maison militaire de l'empereur. M. le duc de Vicence ordonne au major Odeleben de suivre jusqu'à Erfort

de la Légion-d'Honneur, et le brevet d'une pension viagère.

Baprès ces bons traitemens et le choix des notes que nous lavins si souvent empruntées à M. d'Odeleben, le lecteur pourrait avoir de la peine à se persuader que cet autour est an ennemi. Il est pourtant essentiel de ne laisser aucun doute à cet égard : la valeur du témoignage que nous lui arrachons à chaque page en dépend, Ainsi donc, avant de quitter M. d'Odeleben, nous croyons devoir bien établir ici dans quel esprit son ouvrage a été publié. Voici quelques phrases prises au hasard dans son livite : & C'eulticté folie, dit-il, page 69, tome 1et., de tirer » sur deux hommes seuls ; mais si l'on eût pu deviner que c'é-» tait la ce guerrier insatiable de sang, cortes la pluie de feu » ne se fut pas ralentie. » « Napoléon, dit-il plus loin, » page 99, même tome, se trouvait à l'avant-garde. Si le » glaive de la vengeance ne l'atteignit pas dans ce moment, » il doit en rendre grâce à sa bonne étoile. » Enfin, tome 11, page 36 : « Les ames douces et modérées, dit-il, peuvent à » peine concevoir les mouvemens furieux qui agitent celle d'un » homme tel que Buonaparte au moment où il voit tomber en » ruine l'édifice de sa fortune.... » Et ce même auteur vient de dire, quatre pages plus haut (page 32), que, toujours calme et toujours inebranlable, les revers n'ont pu produire aucun changement dans le maintien de Napoléon!.... Nous croyons pouvoir maintenant nous dispenser de continuer les citations.

On nous a communiqué une réclamation de M. d'Odeleben contre ce qui précède : son but est d'effacer le caractère ennemi que les phrases ci-dessus citées semblaient Le tendeamén matin, ou unit le chemin de Freybourg, laissant à droite les plaines immettes de Rosbach, et à gauche les collines plus glorieuses d'Auërstaedt. On arrive de bonne heure à Freybourg; le logement de l'empereurest marqué chez le pasteur protestant. Qu'on juge de l'étonnement de Napoléon, lorsqu'en entrant dans la maison il voit sur son passage un groupe de jeunes filles vêtues de blanc, la tête couronnée de guirlandes, et se mettant en devoir de semer des fleurs sur l'escalier!. La maladresse de cette réception allemande lui arrache un souvire!

Freybourg enfoncé dans la vallée étroite de l'Unstruttest encore un défilé difficile à franchir. L'empereur, qui est resté peu d'instans chez le pasteur, se transporte aux bords de la rivière pour y faire construire un second pont. L'audace avec laquelle cette opération est tentée, et la rapidité de l'exécution sont également remarquables.

Vers quatre heures après-midi, la plus grande

donner à son livre. Il veut aussi plaider la cause de l'armée saxonne à laquelle il a l'honneur d'appartenir. Les sentimens qui ont dicté cette réclamation sont de nature à concilier à M. d'Odeleben l'intérêt des lecteurs français, et surtout de ceux qui l'ont connu personnellement.

Paraire de l'armée avait passé l'Unetratt', lorsque l'avant garde du général March, arrivant de Mücheln, se fait voir derrière nous sur les collines qui dominent Freybourg; en même temps, le canon du général Giulay se fait entendre sur notre gauche vers Naumbourg. L'approché de l'ennemi, qui nous est signalée ainsi de divers côtés à la fois, donne à tous les mouvemens de l'armée une précipitation qui multiplie pour elle les embarras de la marche.

Conendant le duc de Reggio, qui est à l'arrière-garde, ne peut arriver à Freybourg que dans la soirée, et très-tard! Il faut l'attendre, et contenir jusque - la l'ennemi. L'empereur ordonne aux troupes qui n'ont pas encore passé la rivière d'aller attaquer les Prussiens. Aussitôt du fond de la vallée, nous voyons nos tirail leurs monter dans les vignes, et développer comme une écharpe de feux sur la colline. Napoléon s'est arrêté au-delà du pont, à une petite portée de canon de l'ennemi. Sa présence tempère le désordre de cette foule d'hommes, de chevaux et de voitures qui se disputent le passage. Avant de quitter les gorges de l'Unstrutt, et de s'engager dans les chemins difficiles qui ramenent l'armée sur les hauteurs d'Eckartzberg, il charge son premier officier d'ordonnance Gourgaud des dispositions à faire pour brûler le pont de Freybourg après le passage de l'aprèses garde. « Je veux, , jui dit-il, que ce soit nousmême qui y mettiez le feu! Songex à ce qui » vient d'arriver à Leipsick!....»

Cependant le général Bertrand, par une contre-marche rapide, est revenu de l'axant, garde sur les défilés de Naumbourg. Il y est, arrivé assez tôt pour empêcher le général Giulay, de déboucher sur nous, et il est en mesure de contenir les Autrichiens tout le temps qui sera nécessaire pour couvrir le mouvement du reste de l'armée.

L'empereur passe la nuit du 21 au 22 à Eckartzberg; on se rappelle que c'est de cet en droit qu'il est parti six mois auparavant pour ouvrir la campagne. Un cercle de gloire et de malheurs est achevé.

Au moment où l'empereur remontait à cheval, Gourgaud se présente pour lui rendre compte de l'évacuation de Freybourg. Le duc de Reggio n'en est sorti qu'à la pointe du jour; le pont n'a été détruit qu'au dernier moment. Cependant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En vain Giulay ordonna-t-il l'attaque à plusieurs reprises. Tous les efforts des Autrichiens furent contenus par la seule division Guilleminot. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 18 x3, page 151.)

les Prussiens ont pu arriver assez à temps pour ramasser sur le bord de la rivière quelques voitures et quelques pièces de canon qui n'avaient pu passer.

D'Echartzberg jusqu'à Erfurt il n'y a plus que des plaines. L'armée les traverse rapidement dans la journée du 22. On suit la route directe par Buttelstadt. La cavalerie du général Lefebvre-Desnouettes manœuvre sur la gauche pour écharer notre marche. Mais ce général ne peut pénétrer jusqu'à Weymar; les cosaques de Platow y sont arrivés. C'est l'avant-garde de la grande armée de Bohème qui s'avance sur nous par la route de Leipsick à Jena, et peu s'en est fallar qu'elle ne nous ait devancés. Déjà les cosaques se montrent dans la plaine.

Cependant l'armée poursuit sa route. Pendant la marche, l'empereur a une longue conférence avec le général Dombrowski, qui commande les restes de l'armée polonaise. Il désire savoir quelles sont les dispositions de ces braves; il se présente devant plusieurs bataillons, et les interroge luimême. L'honneur militaire et la fidélité la plus dévouée s'empressent de lui répondre : Les Polonais ne veulent pas séparer leur avenir de celui de Napoléon.

L'empereur est attendu à Erfurt par de nombreux courriers que l'interception des commudans cette ville. Capendant on ne peut pousser la journée jusque-là. La nuit surprend Napeléen au village d'Ollendorf. Il est forcé d'y mettre pied à terre pour donner quelques heures de repos aux escortes; mais, pour remédier à ce retard, il fait remonter à cheval son secrétaire du cabinet, lui ordonne de prendre les devans; de gagner Erfurt, d'ouvrir les estafetter, et de se mettre promptement en état de lui rendre compte à son arrivée de tout ce qu'ellés contiennent de plus intéressant dans la circonstance présente.

L'empereur lui-même ne tarde pas d'arriver à Erfurt, il achève la nuit au milion de ses dépéches. Celles de Paris sont les premières qu'il a demandées, et leur lecture a bientôt dissipé ses plus graves inquiétudes.

L'impératrice s'est rendue dans le plus grand appareil au palais du Sénat, et là, du haut d'un trône élevé à côté de celui de l'empereur absent, la régente a proclamé le danger commun et l'in-

Le 22 octobre, avant d'arriver à Erfurt, le comte de Mier avait achevé la défection du roi de Naples au bivouac d'Ollendorf; l'Autriche se rend l'intermédiaire entre l'Angleterre et Murat. On 'le trompe; on veut l'engager de manière à ce qu'il ne puisse plus se remettre avec Napoleon. (Voir l'ouvrage de M. de Montverand sur l'Angleterre, tom. vi., pag. 378; et tom. vii., pag. 28:)

vasion qui menace la France. La voix de Marie-Louise a pénétré au fond des cœurs. Elle a produit surteut une bien vive émotion, lonsque ne déguisant plus son accent autrichien, elle a dit ces paroles : « bénateurs, les alliés veulent se ven» gen des triomphes qui ont porté vos aigles au 
» milieu de leurs capitales, et je sais mieux que 
» personne ce que nos peuples auraient à redouter, 
» : s'ila se daissaient juillais vaincre. Français, vo» tre empereur, la patrie et l'honneur vous ap» polient : »

Le sénat a voté une levée extraordinaire de deux cent quatre-vingt mille hommes, et la firance répond en ce moment par tous les organes qui penvent parler peur elle: Non! dit-on de toutes parle, son! il ne sera pas fiétri ce trône sur lequel tant de grâces siégent à côté de tant de génie! Non! cette couronne de lauriers que tant de milliers de braves soutiennent ne sera pas déposiblée de sa gloire! Les veeux sont unammes! Les dévouement est absolu; on veut faire tous les sacrifices d'hommes et d'argent qui seront nécessaires, et l'on ne se refuse enfin à aucun des efforts que les circonstances pourront exiger.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yoyez le Moniteur du mois d'octobre 1813, et des premiers jours de novembre, notamment les adresses de Paris, du Mans, de Neufchâteau, etc.

Ces témoignages d'attachement et de fidélité sont la consolation la plus douce qui puisse arriver à l'empereur. Il en relit les expressions plusieurs fois avec attendrissement.

En Espagne, il ne s'est passé aucun événement important, et la barrière de neige qui commence à fermer les Pyrénées complète nes dispositions défensives de ce côté.

Les lettres de l'Italie annoncent un nouveau mouvement rétrograde. La défection de la Bavière ouvrant l'Italie par le Tyrol, le vice-roi ne peut plus tenir sur la ligne de l'Isonso; il va se replier sur celle de l'Adige.

C'est l'Allemagne méridionale qui toffre le danger le plus pressant : depuis le 15, d'armée austro - bavaroise a quitté les hords de l'Inp.

Les Autrichiens, en s'avançant en Italie sur les pas du prince Eugène, enlevèrent à cette époque l'inscription de Campo-Formio, qui indiquait aux veyageurs la maison où fut signé le fameux traité de ce nom. Un officier français qui se trouvait alors en mission auprès du feld-maréchal de Bellegarde, ne put s'empêcher de dire aux officiers qui l'accompagnaient « Vous avez beau faire, messieurs, il » vous est plus facile de disperser quelques pierres que » d'anéantir la mémoire des événemens. L'histoire n'en » racontera pas/ moins aux siècles futurs et vos revers et » nos triomphes! » ( Voir le Journal de la campagne d'Italie, par M. D., pag. 26.)

L'Autriche, poursuivant son système de séduction sur les troupes allemandes, affecte de placer son contingent sous les ordres du général bavarois; c'est de Wrède qui commande en chef cette armée. Elle est forte d'environ cinquante mille hommes, et s'avance à marches forcées sur nous par Landshut, Neufbourg et Donawerth. Les dernières nouvelles annoncent qu'elle est dans les environs de Wurtzbourg, où le général Turreau est parvenu à l'arrêter quelques instans en fermant d'abord les portes de la ville, et en se retirant ensuite dans la citadelle.

Ainsi non-seulement les Bavarois ont abandenné notre cause; mais ils sont décidément ennemis et ne perdent pas de temps pour nous le prouver. Cette inimitié impromptue qui éclate avec tant de violence étonne l'empereur et bouleverse toutes les idées qu'il s'était faites sur la défection de la Bavière. « Pour que les Bava-» rois viennent sérieusement nous barrer le che-

<sup>»</sup> min, dit-il, il faut que la volonté du roi soit

<sup>»</sup> captive, et que de Wrède ne soit plus au ser-

<sup>»</sup> vice du cabinet de Munich. » Dans cette cir-

Le général de Wrède a reçu de Napoléon le grand cordon de la Légion d'Honneur, et une dotation de 30,000 f. de rente én biens-fonds, dont il est encore aujourd'hui possesseur dans l'Inn-Whirtel.

constance, le major général croit devoir rappuler à l'empereur que quelques Bavarons servent encore dans nos rangs, et lui demande ce quil faut en faire. Napoleop ortloune qu'on les-renvoie libres à leur souverain.

L'empressement avec legitel les Bayarois Alfforcent d'arriver avant nous sur le Rhin me parmet plus à l'empereur de s'arrêter à Effert aussi long-temps qu'il eut été nécessaire pour le ralliement de l'armée. D'un autre côté, Blücher, qui marche toujours sur notre droite, menace de nous déborder par Eisenach; et devant nous les cosaques se multiplient sur la route de Gotha. Il est évident que l'ennemi manogutre de tous côtés pour nous envelopper. Ce n'est plus le cas

Voici la lettre que l'empereur fait écrire sons sa dictée au commandant bayarois.

<sup>«</sup> Le roi votre maître, monsieur, mécunnaissant re que » l'empereur a fait pour lui, a déclaré la guerre à la France.

<sup>»</sup> Dans de pareilles circonstances, les troupes bave-

<sup>»</sup> roises qui se trouvent à l'armée devraient être désarmées

<sup>»</sup> et faites prisonnières de guerre; mais cela serait con-

<sup>»</sup> traire à la confiance que l'empereur vent que les troupes

<sup>»</sup> à ses ordres aient en lui.... En conséquence, monsieur, » l'intention de l'empereur est que vous réunissiez votre

<sup>»</sup> bataillon; vous vous ferez donner des magasine quatre

<sup>»</sup> jours de vivres, et vous partirez d'ici pour vous retirer

<sup>»</sup> chez vous, etc. »

de l'Attendre pour disputer encore la possession de l'Allemagne. Le temps n'est plus où une victoire aurait suffi pour nous la rendre : il n'y a pas un moment à perdre pour reutrer en France. Les résolutions de l'empereur à cet égard sont arrâtées; il ne donne que deux jours de repos à l'armée.

Cependant on fait mine de prendre position en avant d'Erfurt; on parle d'une prochaine bataille, et l'ennemi s'y attend . Le prince de Schwartzenberg établit son quartier-général à Weimar, et dispose sa ligne d'avant-postes dans la plaine d'Erfurt, entre Ulla et Nohra.

Tandis que l'on fait à nos troupes le partage de tout ce qu'elles peuvent emporter des magasins de la place, Napoléon reste enfermé dans son cabinet, dans ce même cabinet où, quatre ans auparavant, l'empereur de Russie venait passer de si longues soirées à l'entendre l..., Napoléon, détournant la vue de la place qu'occupait Alexandre, dicte à sea secrétaires les bulletins de Leipsick, ressure l'impératrice, annonce

On croyait assez généralement au quartier-général des alliés que Napoléon s'était décidé à suspendre sa retraite pour hasarder une nouvelle bataille. ( Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Aléxandre; 1813, pag. 152.)

en France le prochain retour de l'armée, répond à la confiance de la nation en convoquant le corps-législatif , expédie avec son ministre secrétaire d'état le travail arriéré des ministres, dicte à son ministre des relations extérieures un précis de la conversation qu'il a eue sur le champ de bataille de Vachau avec le général Merfeldt, signe avec le major général les nominations aux places vacantes dans les cadres de l'armée, distribue toutes les récompenses d'avancement, de dotations et d'honneurs que les généraux demandent pour leurs officiers, et s'occupe des dispositions générales qui restent à prendre pour l'évacuation de l'Allemagne.

L'arsenal d'Erfurt a réparé les pertes de notre artillerie. L'empereur n'a rien négligé à cet égard; il a réorganisé ses batteries, et nos parcs ont rempli leurs caissons.

On ne ramene que six corps d'armée, savoir:

· Le deuxième (duc de Bellune).

Le troisième (prince de la Moscowa).

Le quatrieme (général Bertrand).

Le sixième (duc de Raguse).

Le neuvième (duc de Castiglione).

Et le onzième (duc de Tarente).

<sup>&#</sup>x27;Le décret dicté à Erfurt n'a été signé que le lendemain 25, à Gotha.

Le corps commandé par le duc de Reggio, qui était le douzième, a été dissous.

On vient de perdre dans Leipsick les cinquième, septième et huitième, qui étaient ceux des généraux Lauriston, Reynier et Poniatowski.

Enfin on laisse à Dresde les premier et quatorzième corps aux ordres du maréchal Saint-Cyr; à Hambourg, le treizième aux ordres du prince d'Eckmülh; et dans les places de Magdebourg, de Wittenberg et de Torgau, des garnisons devenues d'autant plus nombreuses, qu'elles se sont accrués de tous les blessés, malades et hommes isolés qui n'ont pu suivre les derniers mouvemens de l'armée. Au moment de quitter

La seule garnison de Magdeliourg forme une armée de trente mille hommes.

Le lieutenant général Lemarrois, gouverneur, y réunit sous ses ordres:

La division Girard;

La division Lemoine;

La division Lanusse;

Une division westphalienne;

Divers contingens de la confédération;

Le dépôt général de cavalerie de la grande armée, formant une division, tant à pied qu'à cheval, commandée par le lieutenant général Bourcier; enfin, l'artillerie commandée par le lieutenant général Serroux.

l'Allemagne, on ne pent s'empêcher de jeter un dernier regard sur tant de braves. Leur perte sera, la plus grave de la campagne; mais l'empereur, se refuse à l'idée que quatre-vingt mille Français qui se trouvent dans la même vallée distribués par masses de trente, de quinze et de dix mille hommes, et formant sous la protection du fleuve et des forteresses une seule et même ligne, puissent jamais être à la merci d'un ennemi dont la force ne se compose que de nouvelles levées et de landwerb. Il est persuadé que le prince d'Eckmülh et le maréchal Saint-Cyr n'auront négligé aucune précaution pour être hien informés, et qu'aussitôt qu'ils auront connu les événemens, ils ne se seront plus occupés que de se faire jour d'un côté ou d'un autre. «S'ils s'en-» tendent, dit l'empereur, s'ils sortent de leurs » murailles, s'ils se réunissent, ils sont sauvés : » quatre-vingt mille Français passent partout!» A Duben et depuis, on a fait diverses tentatives

A Duben et depuis, on a fait diverses tentatives pour faire parvenir des instructions dans ce sens au prince d'Eckmülh et au maréchal Saint-Cyr. L'empereur veut qu'avant de quitter Erfurt, on leur écrive encore! des officiers déguisés et des agens secrets leur sont expédiés par divers chemins. Mais, à défaut d'ordres, l'empereur n'es-

<sup>1</sup> Aucune de ces lettres n'est parvenue.

père pas moins que les chéfs saurent en recevoir de la position où ils se trouvent; que leur audités suppléera à tout, et qu'ils trouveront dans la force de leur âme, dans leur patriotisme et dans leurs talens quelques - unes de con inspirations soudaines qui surmontent les obstacles et mettent le comble à la gloire des grands capitaines :

On quittera Erfart le 15. Dès le 14, l'avant

Le 30 novembre, Dantziek ouvre ses portes, la garnison doit revenir en France; mais cette capitulation est également violée.

Stettin capitule le 5 décembre , Zamose le 22 , et Modliu le 25.

M. de Narbonne meurt à Torgau le 17 novembre ; il est remplacé par le général Dutaillis, qui ne rend la place que lé 26 décembre.

A la fin de l'année, il restera à la France : sur l'Odér Custriu et Glogau; sur l'Elbe, Magdebourg, défénée par le général Lemarrose; Wittemberg, où commande la ganéral Lapoype; et la ville des Hambourg, occupée par l'armée du prince d'Eckmülh.

A la même époque, les citadelles de Wurtzbourg et d'Erfurt tiendront encore; la première défendue par le général Turreau, la deuxième par le général Dalton.

Le maréchal Saint-Cyr, qui commande à Dresde, capitule le 11 novembre, sous condition que lui et ses trente-trois mille hommes rentreront en France; mais la capitulation est violée.

gardo se porte sur Getlia. Elle est formée par les corps des ducs de Tarente et de Bellune, et par la cavalerie du général Sébastiani. Les corps du duc de Raguse et du comte Bertrand marcheront après. Ceux du prince de la Moscowa et du duc de Castiglione suivront. Quant à la garde impériale, sa vigueur a résisté à toutes les fatigues; en conséquence, elle est disposée de manière à se trouver partout où un danger imprévu pourrait se présenter. Les deux divisions dejeune garde commandées par le duc de Reggio soutiennent l'avant-garde. La sûreté de l'arrièregarde est confiée aux deux autres divisions commandées par le duc de Trévise. La vieille garde, sous les ordres des généraux Friant et Curial; les cuirassiers de Latour-Maubourg; la garde à cheval, commandée par le général Nansouty, et les parcs d'artillerie dirigés par les généraux Sorbier, Neigre et Dulauloy, marcheront au centre, l'empereur à leur tête; et sous ce torrent d'hommes et de chevaux, tout obstacle qui s'élèverait doit être entraîné.

Capendant pla route est toujours libre. Les derniers courriers de Mayence viennent d'arriver sans difficulté. Le roi de Naples ne veut pas attendre plus tard pour se retirer; les lettres qu'il vient de recevoir, dit-il, lui annoncent qu'on l'attend avec impatience à Naples. Il lui tarde

DE MIL HEFF CENTE TREIZE. 471. d'être chez lui pour s'y défendre dans la crise qui se prépare.

L'empereur l'a deviné. Mais il ne peut se séparer de cet ancien compagnon d'armes sans l'embrasser à plusieurs reprises comme s'ils ne devaient plus se revoir!

## CHAPITRE VI

Bataille de Hanau. — L'armés Françamb. Abrive sur le ruin.

Le 25, on quitte Erfurt, et dans cette première marche on ne dépasse pas Gotha; le 26, on s'engage dans les défilés de la Thuringe; on traverse Eisenach, et l'op va passer la nuit à Vach. Le 27, on arrive à Hunefeld, et le 28 à Schlutern. On a traversé Fulde sans s'y arrêter.

Les alliés ne nous suivent plus que de loin; ils semblent abandonner aux cosaques le sein de profiter de leurs avantages. Ceux-ci côtoient nos colonnes, et quelquefois les précèdent. Sur notre droite nous sommes flanqués par les cosaques de Czernicheff; sur notre gauche, par ceux de Platow et d'Orlow-Denisow. Ils nous font beaucoup de mal; mais du moins leur voisinage, présentant un danger toujours imminent à ceux des nôtres qui seraient tentés de s'écarter ou de rester en arrière, sert à remédier au relâchement de la discipline, et à prévenir des pertes

plus graves. On est tenu sans cesse en haleine; on ne dort que d'an œil, on marche plus vite; la nécessité prête des forces aux plus faibles, et cette foule de soldats, qui ont perdu leurs corps d'armée et leurs officiers, s'écoule du moins avec quelque apparence d'ordre, au milieu des cadres peu nombreux qui forment la tête et la queue de nos colonnes.

Le 28, à Schlutern, on apprend qu'un corps détaché de cinq à six mille Bavarois se montre devant nons sur le rive gauche de la Kintzig. Ils visament d'Aschaffenhourg; notre avant garde, sous les ordres da général Excelmans, a trouvé leurs éclaireurs an défilé de Gelahausen, et les en a chassés.

Schlotem sur Hanau, lorsque des soldats reveuent sur leurs pas annoncent que les Bavarois occupent en force la ville de Hanau; qu'ils barrent la route, et s'avancent sur nous. En effet, ou ne tarde pas à rencontrer leur avant-garde, et l'année achève sa journée en la chassant devant elle jusqu'au village de Ruckingen.

L'empereur fait établir son quartier-général à Langen-Sebold, dans le château du prince d'Veembourg. Là, il reçoit des renseignemens quine laissent plus aucun doute sur l'occupation de Hanau. Deux fois, dans la matinée, des co-

lonnes qui précédaient notre avant-garde con réusei à forder le passage. Mais elles n'avaient eu affaire qu'à quelques éclaireurs. Le corps d'armée bavarois est arrivé dans l'après-midi. Il a fait sa jonction avec les cosaques; il est en mesure de nous barrer le chemin... Il faut s'appréter au combat.

Une épaisse forêt que la route traverse couvre les approches de Hanau. Au delà du bois, la Kintzig forme un coude qui resserre le débouché de la forêt. La ville se présente sur la rive opposée. La route la laisse sur la gauche ; en suivant les contours de la rivière pour gagnér la chaussée de Francfort. Tel est le long défilé dont il faut forcer le passage. L'empereur passe la auit à faire ses dispositions. Son premier soin est de diminuer la file des veitures a tous les ba. gages sont jetés sur la droite, dans la direction de Coblentz. La cavalerie du général Lesbuvre-

| Armée au     | stro-bavaroire ; commanilés pas libbomte de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , •          | Wrede water returned                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bavarois     | Treis, divisions d'infanterie,: Rechberg, Recherg, Recherg, Recherg, Recherg, Recherg, Recherg, Recherge, |
| Autrichiens. | Deux divisions d'infanterie, Fresnel et Bach. 16,000<br>Une division de cavalerie, Spleny 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 6a,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Note. Dans ce nombre sont compreses : a o, une division que le général de Wrede vient de détacher sur Francsort ; 20, une autre division qu'il a l'assec en arrière pour faire le siège de la citadelle de Wurtzbourg.

Desnouettes et celle du général Milhaud protégeront : ce mouvement; en même temps : elles éclaireront la droite du champ de batailles

Le 30 au matin , l'empereur n'a encore sous la main, que l'infanterie du duc de Farente et celle, du duc de Rellane, qui ne présentent guère que cinq mille baionnettes réunies. Il les jette en tirailleurs dans la foret, et les fait soutenir par la cayalerie du général Sébastiani Le duc de Tarente prend le commandement de cette première ligne Quelques coups de mitraille et une charge, de cavalerie ont bientôt dissipé l'avantgardo, ennomia, qui se tenait à l'entrée du bois. Nos tarailleurs s'engagent sur les pas dus Bavarois,; ils les poussent d'arbre en arbre Les étincelles, d'une vive fusillade brillent an loin dans les orabreside la farêt ; et la bataille commente compute una grande partie de chasse. Le général Dubreton sur la gauche i de général Charpenties sur la droite, conduisent not attaques l'et læckvalerie du général Sábhstiani profite de toutes les clairières pour charger d'ennemic " : de l'

En peu de temps nous parvenons au débetche de la forêt; mais alors une ligne de quarante mille hommes s'offre à la vue de nos tirailleurs et les arrête. L'armée ennemie est couverte par quatre-vingts honohes à feu.

De Wrede est persuadé que l'armée française

n'a pas cessé, depuis Leipsick, d'être talonné à outrance par la grande armée des affés; il s'imagine que devant des troupes rompues, exténuées, hors d'haleine, il n'y a plus qu'à se présenter pour leur faire déposer les armes; et, dans son empressement, négligeant toute considération de prodence, il est venu nous attendre sur la lisière du bois, la rivière à dos

... Si les 80,000 Françaisi pai suivent les pas de l'empereur se trouvaient en ce moment rangés par bataillons, par divisions et par comps d'armée, de Wrède paierait cher cette témérité. Un mauvement vigoureux: de notre gauche suffirait pour lui enlever le pont de Lamboy y le seal qu'il ait pour sa retraite, et mottreit cette armée entière à notre discrétion. Mais la force de nos tonupes no peut plus être calculés sur leur nombre. D'ailleurs le général Bertraud et le due de Baguse sont encore loin, et l'arrière garde du duc de Trévise ne fait que d'arriver à Hunefeld. L'empereur ne peut réellement disposer que des braves qui se sont portés à l'avant-garde ; ils sont bouteau plus 10,000; c'est assez du moins pour forcer le passage.

A mesure que l'artiflerie de la garde arrive, le général Drouot met les pièces en hatteries. Il commence à tirer avec 15 pièces; sa ligne s'accroît de moment en moment, et finit par présenter 56 bouches à feu. Elle s'avance alors sans qu'aucunes troupes soient encore derrière elle. Mais à travers l'épaisse fumée qu'elle vomit, l'ennemi croit entrevoir dans l'enfoncement des arbres l'armée française toute entière. Ce prestige a frappé les Bavarois de terreur. Leureffroi est à son comble quand ils reconnaissent les bonnets à poil de la vieille garde. C'est le général Curial qui débouche à la baionnette avec quelques bataillons. Après le premier moment d'hésitation les Bavarois se décident à faire charger leur cavalerie sur nos pièces, et bientôt une nuée de chevaux environne les betteries. Mais nos canonniera saisissent la carabine et restent inabordables derrière leurs affûts. Le général Drouot leur donne l'exemple; il a mis l'épée à la main, et oppose un front calme à l'orage. Le secours ne se fait pas long-temps attendre. La cavalerie de la garde s'élance : Nansouty est à sa tête ; en un clin d'œil elle dégage cette partie du champ de bataille 1. Les dragons commandés par Letort, les grenadiers commandés par Laferière-Lévêque, et les vieux cuirassiers du général Saint-Germain se précipitent sur les carrés, enfoncent ceux qui

<sup>1-</sup>Ge moment de la bataille a été fixé sur la toile par Horace; Vernet. Le tableau de ce peintre sminemment français orne up des salons du château de Neuilly.

résistent et dispersent tout à coups de sabre. Le reste de la cavalerie Sébastiani chasse au loin les cosaques. Bientôt la ligne bavaroise est en déroute. De Wrède se voit dans la position la plus critique; il n'a plus qu'une ressource : c'est de porter tous ses efforts sur sa droite pour dégager sa gauche et donner à sa ligne de bataille le temps de gagner le pont.

Cependant nos troupes ne cessaient d'arriver; elles s'entassaient au milieu de la forêt, où Napoléon lui-même était arrêté, non loin du coude qu'y fait la route. Une foule inquiète l'entourait. Il se promenait en long et en large sur le chemin, donnant des ordres et causant avéc le duc de Vicence. Un obus tombe près d'eux, dans le fossé qui borde la route. Le duc de Vicence se place aussitôt entre Napoléon et le danger, et leur conversation continue comme si rien ne les menaçait. Autour d'eux on respirait à peine! Heureusement l'obus, enfoui dans la terre, n'a pas éclaté.

La forêt retentissait du bruit du canon, répété par tous les échos. Les boulets sifflaient dans les branchages, et les rameaux hachés tombaient de tous côtés avec fracas. L'œil cherchait en vain à percer la profondeur des bois; à peine pouvait-on entrevoir la lueur des décharges d'artillerie qui brillait par intervalle. Dans cette situation la bataille paraissait longue! Tout à coup la fusillade se rapproche sur notre gauche, la cime des arbres est agitée plus violemment par les boulets, et les cris des combattans se font entendre: c'est l'attaque désespérée que de Wrède essaie par sa droite. L'empereur envoie de ce côté les grenadiers de la vieille garde. Il charge le général Friant de les conduire, et bientôt ils ont triomphé de ce dernier obstacle. Dès ce moment le chemin de Francfort nous est abandonné. De Wrède n'est plus occupé que de retrouver celui d'Aschaffenbourg, et la victoire de la garde est complète.

La cavalerie du général Sébastiani prend aussitôt les devans pour gagner Francfort. Quelques colonnes la suivent; mais la plus grande partie de l'armée passe la nuit dans la forêt: l'empereur y reste au bivouac .

Au jour toute l'armée défile, laissant la ville de Hanau sur la gauche; on s'est contenté de la

L'empereur Napoléon avait passé dans la forêt la nuit qui suivit la bataille. Le lendemain matin, une députation de la ville de Hanau vint l'y trouver à son bivouac. Il était assis sur un pliant de maroquin rouge, devant un grand feu de garde, ensouré de plusieurs maréchaux et officiers généraux. Napoléon fit diverses questions sur l'armée autrichienne et bavaroise. Le duc de Vicence servait d'interprète pour les demandes et les réponses. La députation,

faire occuper par un détachement qui s'y est introduit dans la nuit.

A peine l'empereur a-t-il fait quelques lieues qu'il apprend que la bataille recommence derrière lui. Les Bavarois, voyant que nous sommes plus pressés de gagner le Rhin que de les poursuivre, ont repris confiance et sout revenus sur leurs pas; mais le général Bertrand et le duc de Raguse viennent d'arriver à Hanau et sont en mesure de les recevoir.

Ce qui se passe derrière nous n'apporte donc aucune hésitation dans la marche de l'armée sur Francfort. La division bavaroise qui occupait cette ville la cède aux fourriers de l'empereur, et, peu de momens après, Napoléon vient y prendre son logement dans une maison du faubourg appartenant au banquier Bethman.

Dans la soirée, le récit de la seconde bataille achève de dissiper les inquiétudes. On a laissé de Wrède s'engager encore une fois au delà de la Kintzig, et ses têtes de colonnes, reçues par nos baïonnettes, ont été culbutées; de Wrède lui-même a été atteint d'une balle; son gendre,

en se retirant, pria le duc de Vicence de recommander la ville à la bienveillance de sa majesté impériale, et ce général leur-répondit de la manière le plus obligeants. (Extrait des gazettes pressiennes.)

le prince d'Ofittingen, a été tué: c'est méntenant le général autrichien Fresnel qui commandé l'armée ennemie. Son premier soin a été d'ordonner la retraite. Désormais notre marche s'achèvera tranquillement.

On quitte Francfort le 1° novembre. L'empereur passe la nuit du 1° au 2 à Hochest. Enfin notre evant-garde aperçoit les dômes rougeatres de Mayence.... L'empereur arrivé dans cette place le 2 au matin; il s'y arrête six jours pour donner les derniers ordres qu'exige la situation de l'armée, et le 7 novembre, à dix heures du soir, il part pour Paris.

Ainsi l'année 1813 a vu l'armée française ramenée des bords du Niémen jusqu'aux bords du Rhin, et cependant que de vigoureux efforts s' que de glorieux faits d'armes! mais aussi que de transfuges !....

<sup>&</sup>quot; Cette memorable tampagne, disait l'empereur à

<sup>»</sup> Sainte Hélène, sera le triomphe du courage inté fans

<sup>»</sup> la jeunessa frauçaise, celui de l'intrigue et de l'astucc

<sup>»</sup> dans la diplomatie anglaise, celui de l'esprit chez les

<sup>»</sup> Russes, celui de l'impudeur dans le cabinet autrichien. » Elle marquera l'époque de la désorganisation des sociétés

<sup>»</sup> politiques, celle de la grande séparation des peuples

<sup>·</sup> d'avec leurs souverains; enfin, la flétrissure des pre-

<sup>»</sup> mières vertus militaires, la fidélité, la loyauté, l'honneur.

<sup>»</sup> On aura beau écrire, commenter, meutir, supposer, il

## La ligne du Niémen, livrée par le général Yorck; celle de la Vistule, livrée par les trans-

» faudra toujours en arriver à ce hideux et triste résultat, » et le temps en déroulera la vérité et les conséquences!

» et le temps en deroulera la verite et les consequences!

» Mais ce qu'il y a de bien remarquable, c'est que les

» infamies, au fond, demeurent étrangères aux rois, aux

» soldats et aux peuples. Elles ne sont l'ouvrage que de

» quelques intrigans à épec, de quelques casse-cou politi
» ques, qui, sous le spécieux prétexte de seconer le joug

» de l'étranger, et de reprendre l'indépendance nationale,

» n'ont au fait que vendu et livré sciemment leurs maîtres

» particuliers à des cabinets rivaux et convoiteurs! c'est un

» roi de Saxe, le plus honnête homme qui ait jamais tenu

» un sceptre, qu'on dépouille de la moitié de ses provin
» ces; c'est un roi de Danemarck, si fidèle à tour ses en
» gagemens, dont on saisit une couronne: voilà pourtant

» le retour à la morale! son triomphe! et veilà la justice

» distributive d'ici-bas.

» Du reste, j'aime à le répéter pour l'honneur de l'hu» manité, et même des trônes, au milieu de tant d'infa» mies, jamais ne se trouvèrent plus de vertus. Je n'eus
» pas un instant à me plaindre de la personne individuelle
» des princes mes alliés. Le bon roi de Saxe me demeura
» fidèle jusqu'à extinction; le roi de Bavière me fit loyale» ment prévenir qu'il n'était plus le maître; la générosité
» du roi de Wurtemberg se fit particulièrement remarquer.
» Le prince de Bade ne céda qu'à la force et au dernier in» stant. Tous, je leur dois cette justice, m'avertirent à
» temps, afin que je pusse me garantir de l'orage.... »
(Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de LasCases; tom. vi, pag. 35.)

actions du prince de Schwartzenberg; celle de l'Oder, livrée par le général Bulow, et par la défection du reste de l'armée prussienne, enfin celle de l'Elbe, si long-temps disputée : tels-sont les échelons de cette longue retraite. L'armée autrichienne, en se rangeant du côté de l'ennemi, a d'abord compromis notre position en Saxe : ensuite les défections des armées saxonne et bayaroise ont éclaté simultanément dans nos rangs et derrière nous : il a bien fallu alors se retirer sur le Rhin. Au milieu de tant de vicissitudes, Napoléon a constamment dédaigné d'opposer la ruse à la ruse, la perfidie à la perfidie, les voies de rigueur à l'insulte et à la rébellion. Trahi de tous côtés par toutes les affections, par tous les intérêts, il n'a voulu en appeler qu'à la fortune des armes.

Pour arriver à Mayence, il a fallu combattre à chaque pas, et cependant, sur l'étroit chemin où tant de défections éclatantes et de sourdes trahisons resserraient sa marche et géndient ses mouvemens, des trophées encore ont signalé son retour. Il se fait précéder par vingt drapeaux qu'il envoie à l'impératrice.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. le comte de Fontanes. (Voir le Moniteur du 28 décembre 1813.)

FIN DU MANUSCRIT DE 1813.

. . .

•

.

•

# SUPPLÉMENT A LA CINQUIÈME PARTIE.

PIÈCE HISTORIQUE.

:

•

, Jyan

•

٠

•

.

# **SUPPLÉMENT**

### A LA CINQUIÈME PARTIE.

PIÈCE HISTORIQUE.

#### EXTRAIT

DU

#### DISCOURS DE LORD CASTELREAGH,

Dans la séance du parlement britannique du 14 novembre 1813,

CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES SUBSIDES, ET LE BON EMPLOI QUI EN A ÉTÉ PAIT BUR LE CONTINENT.

Je dois rendre compte de l'emploi des sommes qu'à la fin de la dernière session le parlement a si libéralement confiées au gouvernement. On a donné à la nation espagnole, en argent et munitions de guerre, deux millions de livres sterling. Le Portugal en a reçu autant; la Sicile, quatre cent mille livres; la Suède, un million. On avait voté un crédit de cinq millions, et je suis bien aise de pouvoir dire que cette somme suffit pour couvrir toutes les dépenses auxquelles la Grande-Bratagne a'était engagée pour le soutien de la cause commune. Une grande partie de cette somme est déjà partie pour le continent; une autre partie a été promise aux personnes chargées de soigner les munitions : je ne fais mention ici que de quatre cent mille sabres et d'autant de fusils qui ont été envoyés sur le continent, indépendamment de ce qui a été transporté en Espagne.

Il me reste à indiquer les besoins future du continent. La Suède appelle la première notre attention. Le million qu'elle a reçu a couvert les dépenses de la couronne de Suède pour ses armées jusqu'au mois d'octobre. Dans la première convention de subsides, il avait été stipulé qu'elle serait renouvelée; l'ordre en a été donné, mais les vents contraires sont cause que je n'ai pas encore recu la nouvelle convention. Il est probable qu'il faudra encore un million à ce royaume. Je ne crois pas qu'on puisse faire une observation sur l'utilité de ces subsides, qui nous a été prouvée par l'expérience d'une année. La Suède a fourni le nombre complet de troupes auquel elle s'était engagée; ces troupes, avec celles du général Walmoden que l'Angleterre soudoie, ont procuré à la cause commune un renfort de cinquante mille hommes. Comme le prince royal a déclaré qu'il oubliait l'intérêt particulier de la Suède en faveur de la cause commune; comme il remplit cette promesse dans toute son étendue; que dans les glorieux événemens qui se sont passés sur le continent, son nom a été couvert d'un éclat brillant; comme il s'est engagé à faire tousses efforts pour faire exécuter le plan convenu, quel qu'il fût; comme il en a lui-même dressé trois, dont chacun était de nature à être adopté; comme avec une armée telle que la sienne, composée en grande partie de recrues ou de troupes de diverses nations, il a eu de grands succès contre les meilleures troupes françaises, je ne doute pas que tous les membres ne souhaitent que les rapports avec la Suède soient renouvelés. Avec cette armée, et soutenu par le général expérimenté dont le nom ne peut jamais être promoncé qu'avec gloire (je parle de Blücher), le prince royal, avant de passer l'Elbe, a déjà fait beaucoup de mal à l'ennemi. Il ne lui a pas été possible de tourner ses forces vers Hambourg, mais il ne faut pas oublier qu'en combinant ses marches avec celles des alliés, au lieu de diviser ses forces, le prince royal a essentiellement contribué aux succès.

Je dois fixer maintenant votre attention sur la Russie et aur la Prusse, deux puissances à l'égard desquelles il faut que nous fassions les plus grands efforts. On leur a accordé cinq millions de livres sterling : comme c'est d'elles que dépend surtout le résultat de la guerre actuelle, le gouvernement a cru devoir leur allouer cette somme. Il est vrai qu'avant l'armistice les troupes de ces deux puissances paraissaient n'être pas au complet; mais la marche accélérée des Russes et les fatigues qu'elle occasiona ne permirent pas à tous les renforts d'arriver à temps. La forte ar-

mée de réserve ne put être sur-le-champ transportée sur un théatre si éloigné. Mais la Russie a fait tout os qui était possible. Ausai l'empereur Alexandre, ea signant l'armistice, a eu les plus grands égards pour notre pays et pour d'autres puissances. Il n'a rien négligé pour porter le dominateur de la France à des conditions de paix équitables. Cette démarche était nécessaire pour convaincre son propre peuple, et sartout l'Autriche, qu'il n'était pas possible d'avoir la paix sans faire de nouveaux et de plus grands sacrifices. Le résultat de cette sage conduite fut que l'Autriche se détermina à prendre part aux efforts nécessaires pour obtenir une paix juste. Dans l'intervalle, la Russie employa la plus grande activité et promptitude, et fit arriver son armée de réserve dans le moment où elle devint décisive. Depuis, elle a remplacé cette réserve sur ses frontières par de nouvelles levées qu'elle a faites. Après avoir sauvé son empire, l'empereur de Russie étendit sa sollicitude sur les pays voisins, et donna ses généraux et ses troupes pour les délivrer; libre de toute mésiance et de tout orgueil, il renonça généreusement au droit de les diriger, et les subordonna aux généraux de ses alliés, pour coopérer à la grande cause.

La gloire de la Prusse n'est pas moins grande. Lorsqu'on commença à négocier avec cette puissance, on ne crut pas qu'elle pourrait fournir des forces considérables; mais ce qui caractérise cette guerre, c'est que le pays qui avait le plus souffert s'est relevé avec le plus d'éclat. L'esprit de la nation s'est éveillé; il sent triompher de toutes les difficultés, renouvela l'époque la plus glorieuse de l'histoire de la Prusse, et fit maître une armée qui sut se placer à côté de celles des plus puissans empires. Il est de mon devoir de déclarer que dans ce moment la Prusse fournissait plus de deux cent mille hommes. Je dois en même temps rendre justice aux talens et aux services signalés du général Scharnhost, qui a été tué dans la bataille de Lutzen. C'est à ses efforts infatigables qu'on doit en grande partie le réveil de l'énergie prussienne. Après sa mort, sa place a été supérieurement remplie par le général Gneisenau; l'un et l'autre ont prouvé ce que leur pays pouvait effectuer, et le dernier a fait voir qu'on n'a pas négligé de mettre à profit le temps de l'armistice. Pendant sa durée il a formé soixantedix bataillons, dont cinquante ont combattu glorieusement sous le général Blücher. Je puis affirmer que, même dans les plus beaux temps du grand Frédéric, - l'armée prussienne n'a jamais été plus nombreuse, mieux disciplinée et mieux dressée à des opérations militaires que dans le moment actuel. En effet, l'armée prussienne, proprement dite, n'a jamais été si forte; quoique nouvellement levée, elle a combattu et vaincu les troupes exercées de la France. Je suis très-convaincu qu'on voudra soutenir de tels efforts.

Quant à la réunion de l'Autriche à la cause de la liberté, il ne peut régner à cet égard qu'une seule opinion. On croit peut-être que les subsides que nous lui avons payés ont été proportionnés à la grandeur du service qu'elle a rendu en se déclarant pour la 492 MANUSCRIT DE MIL HUIT CENT TREIZE.

cause commune; mais les efforts que nous aviens faits ne nous ont pas permis de rendre toute la justice à l'importance de la démarche de l'Autriche. La somme par laquelle cette puissance doit être soutenne est d'un million sterling avec cent mille fusils et différentes munitions; si la guerre se prolongeait au delà du 1", mars 1814, une nouvelle convention sersit arrêtée.

**3-6** 

## TABLE ALPHABÉTIQUE

#### ET RAISONNÉE

#### DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

- Abrantis (le général Junot, duc d') est chargé de la défense de l'Illyrie, t. s, p. 123.
- Ansez. Le prince vice-roi se retire de l'Isonzo sur l'Adige, t. 11, page 462.
- Academent (amélioration de l') malgré 20 ans de guerre, t. 1, p. 176.
- AIX-LA-CHAPELLE célèbre la fête de Napoléon en posant la première pierre d'un hôtel de préfecture, t. 11, p. 342.
- Albert (le général). Sa division fait d'abord partie du corps du prince de la Moscowa; au miliéu de la campagne, elle passe dans l'armée du duc de Tarente, t. 11, p. 330.
- Alburéna (le maréchal Suchet, duc d') est toujours paisible possesseur du royaume de Valence, t. I, p. 33.—
  Délivre Tarragone, attaquée par le général Murray, t. 11, p. 61.—Évacue le royaume de Valence, et se retire sur la Catalogne, t. 11, p. 346.—Bat les Anglais à l'affaire du col d'Ordal, t. 11, p. 347.
- ALEXARDAR (l'empereur) arrive le 24 février à Kalitch, t. 1, p. 98. — Le 15 mars à Breslau, t. 1, p. 100. — Le 16 août à Prague, t. 11, p. 261. — A la bataille de Leipsick

il nous arrache la victoire en lançant son escorte au moment décisif, t. 11, p. 400.

- ALLEMANS. Influence toujours croissante des sociétés secrètes sur l'esprit des Allemands et des troupes allemandes, t. II, p. 357.
- Aller (le maître des requêtes) assiste à plusieurs conseils tenus aux Tuileries pour les affaires de la guerre, t. 1, p. 25.
- Alquin (le baron), ministre de l'empereur à Copenhague. Sa correspondance, t. u, p. 49.
- Americanam. Tableau de Van-Brée représentant l'entrée de Napoléon dans cette ville; on en fait l'inauguration le 15 adût, tens, p. 342.
- Anglemente. Mission de l'envoyé autrichéen Weissembierg à Londres, 4.1, p. 154. Eventatives directes du cabinet français, t. 1, p. 114. L'Autriche nons apprend que les prétentions de ce cabinet sont extrêmes, t. 11, p. 17.
- Assurr (M. d') négocie avec le prince de Schwartzenberg une convention qui livre aux allés le duché de Varsovie, t. r., p. 69: Signe le traité du 15 juin par lequel la Russie déclare être résolue à soutenir la guerre avec la plus grande énergie, et récoir en retour un subtide i anglais de 11,333,834 livr sterl., t. tr., p. 37. Est nommé ministre de Russie au congrès de Prague, t. 11, p. 70. Français, il se trouve en désobéissance avec nos lois lorsqu'il se présente pour traiter d'intérêts opposés aux nôtres de presente mouvement de Napoléon est de s'offenser de ce choix, t. 11, p. 71.
- Années nelveux. Composition et dépense du mos armées de terre, tou, partée l'en a la comme de l'en appendix de l'en appendix
- Annastical Proposition pour un amnistion sur l'Oder et sur

l'Elbe de la part de la Prusse, t. 1, p. 237. -Lettre que M. de Bubna écrit à M. de Stadion pour ménager un armistice, t. 1, p. 393. - Suite de cette démarche l'empereur donne ses instructions au duc de Vicence : celui-ci se présente aux avant-postes la veille de la bataille de Bautzen, t. 1. p. 398. - L'ennemi resuse de le recevoir, t. 1, p. 402. - Après la bataille de Wurtchen il reprend ses négociations, t. 1, p. 430 et 443. L'armistice est conclu, t. 1, p. 448. - Texte de l'armistice, t. 1, p. 483. - Situation dans laquelle l'armistice trouve les places assiégées et les différens corps d'armée détachés, t. 11, p. 1. - Difficultés pour la prolongation de l'armistice, t. 11, p. 70. - Pièces relatives à la négociation de Neumarck pour la prolongation de l'armistice, t. 11, p. 158. - Texte de cette prolongation, t. 11, p. 162. - Les derniers délais de l'armistice expirent, t. 11, p. 91.

AREMBERG (M. de), officier d'ordonnance, est resté à Dantzig, t. 1, p. 334.

ATTRALIR, officier d'ordonnance, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 333. — Sa mission sur les frontières de la Bohème, t. 11, p. 51.

AUGRERAU (le maréchal). Voyez CASTIGLIORS (le duc de).

AUTRICES (l'empereur d'). Lettre que Napoléon lui écrit de

Dresde, en revenant de Russie, t. 1, p. 5.—Le premier mouvement de Napoléon est de s'adresser à lui
pour traiter de la paix, t. 1, p. 58. — Influence défavorable des événemens, t. 1, p. 39. — Cependant
l'Autriche s'entremet pour une négociation, t. 1, p. 40.

— Mission de M. de Bubna, t. 1, p. 40. — L'Autriche
commence à s'entendre avec la Russie. Convention du
prince de Schwartzenberg avec M. d'Anstett, 't: 1,

p. 68. - Suite de l'intervention de l'Autriche dans la négociation, t. 1, p. 97. - L'Autriche marche plus librement dans son système depuis que les alliés s'avancent sur l'Elbe, t. 1, p. 116. - Mission du prince Schwartzenberg à Paris, t. 1, p. 125. — Pièces relatives à l'influence du cabinet autrichien sur le roi de Saxe, t. 1. p. 472. - Correspondance de M. Otto, relativement à l'intervention autrichienne, t. 1, p. 288. - M. de Metternich commence à s'expliquer d'une manière plus claire. Le contingent autrichien n'obéira pas : l'alliance a changé de nature, t. 1, p. 382. — Le roi de Saxe rapporte de Bohème des inquiétudes sérieuses sur l'Autriche, t. 1, p. 387. — A Paris M. de Schwartzenberg s'est laissé pénétrer sur un article délicat, t. 1, p. 388. — A Dresde on a intercepté des lettres du ministre russe Stakelberg qui ne laissent plus de doute sur les termes obligeans et empressés dans lesquels le cabinet de Vienne conduit ses relations avec nos ennemis, t. 1, p. 388. — Démarche de l'Autriche pour refroidir nos alliés, t. 1, p. 389. — Effet de la victoire de Lutzen sur sa politique : envoi de M. de Bubna au quartier-général des Français, et de M. de Stadion au quartier-général des Russes, t. 1, p. 390. - M. de Bubna arrive à Dresde, t. 1, p. 395. -Il en repart pour retourner à Vienne, t. 1, p. 395.—11 revient de Vienne : ses conférences à Liegnitz avec M. de Bassano, à la suite desquelles il repart pour Vienne, t. 1, p. 444. — Il vient reprendre son poste à Dresde, t. 11, p. 16. - L'empereur d'Autriche arrive en Bohème, t. 11, p. 17. — Quel rôle jouera-t-il comme médiateur, t. 11, p. 18. - M. de Metternich arrive à Dresde, t. 11, p. 34. - Sa conversation avec Napoléon, t. 11, p. 36. - Convention du 30 juin relative à la médiation de l'Autriche,

t. 11, p. 44. - Nouvelles inquiétudes que donné ce cabinet, t. 11, p. 69. - Napoleon rappelle la politique de cette puissance depuis vingt ans, t. ir, p. 77: - Eloignement qu'il éprouverait à signer une paix dont elle aurait l'honneur et le fruit, t. n., p 80. - L'Autriche négocie avec les alliés au moment où elle ouvre le congrès à Prague, t. 11, p. 83 et 85. - L'empereur d'Autriche fait une tournée en Bohème, t. 11, p. 84. - S'établit au château de Brandeiss près de Prague, t. 11, p. 85. - Point de vue sous lequel Napoléon envisage la conduite de l'Autriche au congrès de Prague, t. 11, p. 87.-L'Autriche se déclare contre nous, t. 11, p. 95. - L'empereur Napoléon, sur le champ de bataille de Leipsick, fait faire à son beau-père de nouvelles propositions par le général Merfeldt, t. 11, p. 412. - L'Autriche, pour flatter de plus en plus l'amour-propre des troupes allemandes, place son contingent sous les ordres du général bavarois de Wrède, t. 11, p. 463.

BACLER D'ALBE (le colonel), directeur du cabinet des cartes, suit l'empereur pendant toute la campagne, t. 1, p. 354.

Bann (le grand-duc et la grande-duchesse de) font une visite à Napoléon à son passage à Mayence, t. 1, p. 519.

Le comte Nicolaï réside à Carlsruhe comme ministre de Napoléon, t. 11, p. 49.

Ballil DE Montelon (le général de division) remplace à Posen le prince de Neufchâtel dans ses fonctions de major général, t. 1, p. 67. — Au retour du prince, il fait partie de son état-major, t. 1, p. 534.

Barré-Marrois (le comte de). Son discours au retour de l'empereur, t. 1, p. 12.

Tone II. 2º. Édit.

Banas (M. de), archevêque de Toura, assiste au Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. — Reçoit le grand cordon de l'ordre de la résinion, t. 1, p. 59.

Bancos (le général de division) commande une division de la garde sous le duc de Trévise, t. 1, p. 33. — A la bataille de Dresde, il déhouche par la porte de Pyrna, t. 1, p. 272.

BASSANO (M. Maret, duc de ). Napoléon, traversant Wilna, lui donne des ordres, t. 1, p. 3. - Les ministres prussiens lui font, à son passage à Berlin, les protestations les plus rassurantes, t. 1, p. 30. - Arrivé à Paris, assiste aux fréquens conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 24. — Reste à Paris pour continuer les négociations avec le prince de Schwartzenberg, t. 1, p. 126. - Il pénètre le prince de Schwartzenberg sur des points très-délicats de l'alliance, t. 1, p. 388. — Arrive à l'armée, rejoint l'empereur sur le champ de bataille de Wurtchen, t. 1, p. 426. - Ses conférences avec M. de Bubna à Liegnitz, relativement aux modifications que l'Autriche veut faire à l'alliance, t. 1, p. 444. - Négocie à Dresde le traité qui resserre l'alliance avec le Danemarck, t. 11, p. 15. - Négocie ensuite avec M. de Metternich à Dresde, t. 11, p. 34. - Ses notes dans la négociation ci-dessus, t. 11, p. 117. - Sa correspondance avec M. de Metternich, relativement au congrès de Prague, t. 11, p. 147. - Sa correspondance avec le même, relativement à la prolongation de l'armistice, t. 11, p. 158, - Sa dernière note après la déclaration de guerre de l'Autriche : il offre de négocier pendant qu'on se battra, t. 11, p. 217. - Napoléon, au moment de se jeter entre les alliés et la Bobème, fait demander au duc de Bassano si Dresde pout tenir jusqu'à

ce que cette manœuvre ait produit son effet, t. 11, p. 256.

— Après la bataille de Dresde, il le charge de préparer tra travail de secours pour les habitans qui ont été blessés, t. 11, p. 289. — A Leipsick, le duc de Bassano est envoyé chez le roi de Saxe, et lui porte le conseil de s'arranger avec les alliés, t. 11, p. 432. — Il passe la nuit du 18 au 19 auprès de Napoléon, t. 11, p. 433. — Envoyé de nouveau auprès du roi de Saxe, il ne peut sortir de Leipsick qu'avec le dernier bataillon de la garde, t. 11, p. 440.

BAUTZEN (bataille de) gagnée le 20 mai par Napoleon, t. 1, p. 396. — Après la conclusion de l'armistice, Napoleon, revenant à Dresde, s'arrête quelques heures à Bautzen, le 9 juin, t. 11, p. 13. — Au moment de la reprise des hostilités, Napoléon arrive à Bautzen dans la nuit du 15 au 16 août, t. 11, p. 235. — Son quartier-général y revient le 24 août, t. 11, p. 254. — Il y revient encore le 4 septembre, t. 11, p. 326 — Blücher arrive à Bautzen, t. 11, p. 334.

Bavière et troupes bavaroises. Les cadres de la division Rechberg sont surpris par les cosaques à Langensalsa, t. 1, p. 318. — La division Raglowitsch se distingue à la bataille de Bautzen, t. 1, p. 408. — Le ministre de Napoléon à la cour de Munich est le comte Mercy d'Argenteau, t. 11, p. 49. — L'armée bavaroise commandée par le général de Wrède doit se porter sur Vienne, t. 11, p. 68 et 80. — Le roi de Bavière se rend aux eaux de Badé, t. 11, p. 84. — Un changement dans le système de la Bavière est signalé comme prochain, t. 11, p. 351. — Renseignemens obtenus de tous côtés sur la défection imminente de cette puissance, t. 11, p. 352. — La Bavière passe à l'ennemi. Traité de Ried, t. 11, p. 376.

- Napoléon apprend que l'armée austro-bavaroise s'avance pour lui couper le chemin, t. п, p. 462. Il renvoie à leur roi les Bavarois qui sont encore dans nos rangs, t. п, p. 464. Bataille de Hanau, t. п, p. 474.
- BATANNE (le cardinal de ) assiste au Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. — Est fait sénateur, t. 1, p. 59.
- Brausser (M. de), préfet du palais, suit l'empereur en cette qualité pendant la campagne, t. 1, p. 334.
- BERREN (combats de Gross et Klein), où l'armée du duc de Reggio échoue dans sa tentative sur Berlin, t. 11, p. 300.
- Belliand (le général de division comte) fait partie de l'état-major du prince de Nenschâtel, t. 1, p. 334.
- Brillonn (le maréchal duc de ) va prendre le commaudement d'un des nouveaux corps d'armée qui se rassemblent sur l'Elbe, t. 1, p. 67. — Il entre en ligne avec la grande-armée, t. 1, p. 73. — Commande le deuxième corps, t. 1, p. 337. - Le vice-roi, partant pour rejoindre l'empereur, laisse le duc de Bellune en observation sur la Saale, t. 1, p. 344. — Ce maréchal entre en ligne après la bataille de Bautzen, t. 1, p. 417. - Marche sur Glogau, t. 1, p. 435. - Débloque cette place, t. 1, p. 437. — A la bataille de Dresde il attaque de corps de Klenau, t. 11, p. 282. - Il nettoie les gorges de Tharand, t. 11, p. 290. - Il est placé en observation sur la frontière de Bohème, du côté d'Altembourg; t. 11. p. 325. — Il arrive à Leipsick pour soutenir l'armée du roi de Naples, t. 11, p. 380. - Il combat à Vachau le 16, t. 11, p. 387 et 397. - A Probstheyda le 18, t. 11. p. 421. - Dans Leipsick le 19, t. 11, p. 433. - Il con-

duit l'attaque de notre avant-garde sur les Bavarois, dans la forêt de Hanau, t. 11, p. 475.

Braicsen (le général russe) arrive en ligne avec l'armée de réserve, dite de Pologne, t. 11, p. 363.

Benoist (M.) accompagne, comme secrétaire, M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426.

BÉRANGER (le capitaine), officier d'ordonnance de Napoléon, est blessé à Lutzen, t. 1, p. 357. — Sa mission du côté d'Erfurt pendant l'armistice, t. 11, p. 50. — Est tué à la bataille de Dresde, t. 11, p. 271.

Bralin. Les cosaques arrivent autour de Berlin, t. 1, p. 70. - Le vice-roi y établit son quartier-général, ibid -Évacuation de Berlin, t. 1, p. 72. — Fausse attaque du vice-roi sur cette capitale, t 1, p. 122. - Après la victoire de Lutzen, le prince de la Moscowa est dirigé sur Berlin, t. 1, p. 368. - Arrivé à Luckau, ce maréchal se détourne pour venir prendre part aux batailles de Bautzen et Wurtchen, t. 1, p. 397 et suiv. - Après cette dernière bataille, c'est le duc de Reggio qui reprend le mouvement sur Berlin, t. 1, p. 417. - La nouvelle de l'armistice l'arrête à quinze lieues de cette capitale, t. 11, p. 2. - A la rupture de l'armistice, le duc de Reggio se porte de nouveau contre Berlin, t. 11, p. 232. — Cette attaque échone par la perte de la bataille de Gross-Beeren, t. 11, p. 300. - Napoléon veut recommencer cette opération, et se propose de l'exécuter lui-même, t. 11, p. 310. - La retraite de Blücher et de Bernadotte derrière la Saale découvre Berlin. Les généraux Reynier et Bertrand font un mouvement sur cette ville, t. 11, p. 370. - L'empereur change d'avis, et les rappelle sur Leipsick, t. 11, p. 378.

Branadette, prince de Suède. Son marché avec l'Angle-

terre aux dépens du Danemarck, t. 1, p. 115. - Texte du traité qu'il vient de conclure avec l'Angleterre, t. 1, p. 281. - A débarqué le 18 mai à Stralsund, t. 1, p. 446. — Boulet tiré sur lui des remparts de Stettin, t. 11, p. 7. - On lui donne le commandement dans le nord de l'Allemagne, t. 11, p. 228. - Sauve Berlin par la victoire de Gross-Beeren, t. 11, p. 300. - Provoque les Saxons à déserter la cause française, t. 11, p. 559. — Emploie à cet effet le général Thielman, t. 11, p. 359. - Est rejoint par Blücher, et se décide à passer l'Elbe, t. 11, p. 564. - A l'approche de Napoléon, il se retire derrière la Saale, t. 11, p. 370. - Ses communications avec le nord de l'Allemagne sont coupées; ses ponts sur l'Elbe sont enlevés, t. 11, p. 571. — Hésitation dans ses mouvemens derrière la Saale, t. 11, p. 380. — Il arrive sur nous à Leipsick le 18, t. 11, p. 421. - Pénètre dans nos lignes par la trouée saxonne, t. 11, p. 426. - Accueil embarrassé que lui font les rois après la bataille, t. 11, p. 448.

BEANARD (le colonel), aide-de camp de l'empereur, rétablit le pont de Dresde, t. 1, p. 381. --- Se casse la jambe entre Gabel et Zittau, t. 11, p. 243.

BENTHER (le prince), major général. Voir Neurcharm (le prince de).

BENTAND ( le général ) organise deux corps d'armée à Vérone, t. 1, p. 36. — Arrive sur la Saale, et commande le quatrième corps, t. 1, p. 322 et 323. — Commande l'extrême droite de notre ligne à la bataille de Lutzen, t. 1, p. 350 et suiv. — Son corps d'armée forme l'aile gauche à la bataille de Bautzen, t. 1, p. 403. — Marche sur la Haute-Silésie en côtoyant la Bohême, t. 1, p. 435. — Arrive du côté de Schweidnitz, t. 1, p. 438. — A la

bataille de Gross-Beeren, il est opposé au général prussien Tauentzien, t. 11, p. 302 — Soutient contre Blücher le combat de Wartenbourg, t. 11, p. 365. — Se rend maître des ponts que Blücher a jetés sur l'Elbe, t. 11, p. 371. — Arrivé à Leipsick il est chargé d'ouvrir la route de France, t. 11, p. 392. — Prend possession du pont de Lindenau, t. 11, p. 407. — Reçoit l'ordre d'aller s'assurer d'un pont sur la Saale, t. 11, p. 417. — Il l'exécute, t. 11, p. 430. — Pendant la retraite il ouvre la route, t. 11, p. 452. — Arrête l'ennemi à Naumbourg, t. 11, p. 458. — Repousse l'attaque des Bavarois à la deuxième journée de Hanau, t. 11, p. 480.

Bussière (le maréchal) Voyez Israie (le duc d').

Betsman (banquier à Francfort). L'empereur loge dans sa maison du faubourg à Leipsick, t. 11, p. 480.

Brocker (le comte), administrateur supérieur du grandduché de Berg, vient travailler avec l'empereur à Mayence, t. 11, p. 84.

Bischoffwerd, ville située sur la route de Dresde à Bautzen; (combat de) le 12 mai, et incendie de cette ville, t. 1, p. 382. — L'empereur s'intéresse à ses malheurs, et lui accorde un premier secours de cent mille francs, t. 2, p. 399.

BLUCHER (le feld-maréehal). Sa proclamation aux Saxons, t. 1, p. 104. — Est des premiers à se porter contre nous; des ordres supérieurs le retiennent dans les environs d'Altenbourg, t. 1, p. 326. — Dirige l'attaque du centre à Lutzen. Il y est blessé, t. 1, p. 361. — Se soutient sur les hauteurs de Kreckwitz à la bataille de Bautzen, le 20 mai, t. 1, p. 406. — Il en est précipité le 21, à la bataille de Wurtchen, t. 1, p. 413. — N'at-

tend pas le terme de l'armistice pour recommencer la guerre en Silésie, t. 11, p. 236 - Napoléon marche à lui, t. 11, p. 244; et le rejette derrière la Katzbach, t. 11, p. 245 et 246. - Blücher revient sur le duc de Tarente, et gagne sur lui la bataille de la Katzbach, t. 11, p. 305. - Poursuit l'armée française jusqu'à Bautzen, t. 11, p. 324. — L'empereur se porte à la traverse, et fait reculer Blücher, t. 11, p. 326. — Le fils de ce général est fait prisonnier dans un combat de cavalerie sur la frontière de Bohème, t. 11, p. 353. -- Blücher s'étant avancé de nouveau, Napoléon se porte encore une fois à sa rencontre, t. 11, p. 334. - Blücher fait sa jonction avec Bernadotte par la rive droite de l'Elbe, t. 11, p. 364. — Il passe l'Elbe à Wartenbourg, et combat le général Bertrand, t. 11, p. 365. — Pris au dépourvu par Napoléon, il se retire derrière la Mulde, et ensuite derrière la Saale, t. u, p. 367. — Ses communications avec Berlin sont interceptées; ses ponts de Wartenbourg lui sont enlevés par le général Bertrand, t. u, p. 371. -Il revient sur nous à Leipsick, et attaque le duc de Raguse, t. 11, p. 397. - Le 18 il recommence ses attaques sur la Partha, et 'ne peut passer la rivière, t. u, p. 421. - Le 10 il attaque le faubourg de Halle, t. 11, p. 440. — Il parvient à y pénétrer et. 11, p. 445. — Il poursuit l'armée française dans sa retraite sur Erfurt, t. 11, p. 452 et 464.

Bonkus. L'empereur y entre par la route de Zittau à Gabel, t. 11, p. 238.

Bonner, général de division. Sa division fait partie du corps du duc de Raguse, t. 1, p. 330.

Bonna. Le quartier-général de Napoléon s'y établit le 4 mai au soir, t. 1, p. 370.

- Bounn (M). Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 1, p. 162. Bounque (le général) réorganise les dépôts de cavalerie à
- Bounque (le général) réorganise les dépôts de cavalerie à Berlin, t. 1, p. 35.
- Boursor (M.) dirige les bureaux des relations extérieurs à Dresde, t. 1-, p. 426.
- Bounzina (M.), évêque d'Évreux, assiste au concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. Reçoit la croix d'officier de la Légion d'honneur, t. 1, p. 59. —Est fait sénateur, t. 1, p. 59.
- BOYELDIEU (le général) commande une division de la garde sous le duc de Trévise, t 1, p. 530. A la bataille de Dresde, débouche par la barrière de Dispodiswalde, et s'y fait blesser, t. 11, p. 272.
- Barithau, sur la frontière de Bohème. L'empereur y passe la nuit du 10 au 11 septembre, t. 11, p. 332.
- Bahns (la ville de) est occupée par le général Tettenborn, t. 11, p. 357.
- Brenier (le général). Sa division fait partie du corps du prince de la Moscowa, t. 1, p. 330. Est blessé à Lutzen. Il est remplace par le général Albert, t. 1, p. 357.
- Brislau. Texte des édits de Breslau, t. 1, p. 224. Le général Lauriston prend possession de cette ville, t. 1, p. 441. — Offrait un des points difficiles de la négociation de l'armistice, t. 1, p. 444.
- Broglio (M. de), auditeur au conseil d'état, est attaché à la légation française au congrès de Prague, t. 11, p. 71.
- BRUYÈRES (le général) est tué au combat de Reichenbach, t. 1, p. 421.
- Bunna (le général antrichien). Sa première mission à Paris, fin de décembre 1812, t. 1, p. 40. — Deuxième mission de M. de Bubna. Il arrive à Dresde après la victoire de Lutzen, t. 1, p. 390. — Sa lettre à M. de Stadion, pour

ménager un armistice, t. 1, p. 395. — Il repart peur Vienne, t. 1, p. 395. — Il revient à ses conférences à Liegnitz, avec le duc de Bassano, t. 1, p. 444. — Il repart pour Vienne, t. 1, p. 444. — Il retourne à Dresde quand l'empereur y arrive, après la conclusion de l'armistice, t. 11, p. 15. — Texte de sa note du 11 juin, t. 11, p. 115. — Est chargé de communications directes avec l'empereur d'Autriche, dans les derniers momens du congrès de Prague, t. 11., p. 94. — Il porte lui-même à Prague la nouvelle que Napoléon cède sur tout ce qui est en contestation, t. 11, p. 97.

Bulow (le général prussien) livre le passage de l'Oder aux Russes de Wittgenstein, t. 1, p. 68. — Est opposé au duc de Reggio, et couvre Berlin, t. 1, p. 417.

Busau (le major saxon) passe à l'ennemi avec son bataillon, t. 11, p. 359.

Buszlau, ville située sur la route de Dresde à Breslau. Koutousoff-Smolenskoï y meurt, t. 1, p. 452. — L'empereur y passe la journée du 26 mai, t. 1, p. 338. — Il s'y arrête de nouveau le 7 juin, revenant à Dresde après la conclusion de l'armistice, t. 11, p. 12.

Burschwitz (Klein), village de la plaine de Wurtchen. Après la victoire de Wurtchen, l'empereur fait dresser sa tente devant l'auberge de Klein-Burschwitz, t. 1, p. 414.

CARRES (M. de), auditeur au conseil d'état, accompagne M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426; est secrétaire de la légation française au congrès de Prague, t. 11, p. 71.

CACRIN, ingénieur. Le port qu'il vient de creuser dans le granit de Cherbourg est livré à la mer le 15 août, t. 11, p. 345.

- Caronz (M. de Champagny, duc de) assiste à plusieurs conseils teurs aux Tuileries, t. 1, p. 24. Est chargé des fonctions de secrétaire de la régence, t. 1, p. 125.
- CAPPARELLI (le général) commande l'armée du nord d'Espagne à Burgos, t. 1, p. 52. — Est chargé du commandement de la garde de la régence, t. 1, p. 125.
- CAMBACÉRES (le prince archichancelier) assiste aux conseils qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 24. Est donné pour principal conseil à la régente, t. 1, p. 125.
- Cammonn (le colonel), à la bataille de Dresde, fait prisonnier un bataillon autrichien et prend un drapeau, t. 11, p. 274.
- CANAUX. Relevé des principaux canaux construits sous l'administration impériale, t. 1, p. 80.
- Camouville (le baron de), maréchal des login du palais, fait la campagne avec la maison de l'empereur, t. 1, p. 334.
- CARAMAN (le baron), officier d'ordonnance de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 534. Sa mission à Hambourg, t. 11, p. 50. Sa mission auprès du duc de Reggio, marchant sur Berlin, t. 11, p. 232.
- CARRA-SAINT-CYR (le général) évacue Hambourg, t. 1, p. 121.
- Castielient (le maréchal Augereau, duc de) commande à Berlin au moment où l'on y apprend la défection du général Yorck, t. 1, p. 51. Il continue de commander dans cette capitale après le départ du roi de Prusse pour Breslau, t. 1, p. 66. A l'ouverture de la campagne, il revient sur le Rhin et prend le titre de gouverneur militaire des grands-duchés de Wurtzbourg et de Francfort, t. 1, p. 520. Il réunit un corps d'observation à Wurtzbourg, t. 11, p. 4. Il joindra ses forces à celles de la Bavière, pour pénétrer au cœur des états héréditaires, t. 11, p. 80. Ce maréchal et son corps d'armée

sont rappelés de la Bavière sur Leipsick, t. 11, p. 354.

— Il arrive à Leipsick après avoir passé sur le corps de l'ennemi au combat de Naumbourg, t. 11, p. 379. — A la bataille de Leipsick, il est placé entre Dosen et Mark-kleeberg; distribution des aigles, t. 11, p. 386.—Combat à Markkleeberg, t. 11, p. 395. — Combat à Probstheyda, t. 11, p. 421. — Le 19, il rentre dans Leipsick, t. 11, p. 433. — Après l'explosion du pont, il accourt auprès de l'empereur, t. 11, p. 443.

CASTELBRAGE (M. de), ministre anglais. Extrait de son discours au parlement, concernant le bon emploi des subsides accordés aux alliés, t. 11, p. 487.

CAULAINCOURT. Voyez VICENCE (duc de ).

CAVALERIE. Mesures prises, en arrivant de Moscou, pour la réorganisation de la cavalerie, t. 1, p. 35.

CESSAC (M. Lacuée, Comte de) assiste aux conseils de la guerre qui sont tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.

CHABROL (le comte). Son discours lorsqu'il remplace le comte Frochot dans la préfecture de la Seine, t. 1, p. 22.

CHAMPAGHT. Voyes CADORE (duc de ).

CHAPTAL (le comte ) assiste à plusieurs conseils tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.

GRARPERTIER (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Tarente, t. 1, p. 330. — Attaque les Bavarois dans la forêt de Hanau, sur la droite t. 11, p. 475.

Christonic. Voyage de l'impératrice Marie-Louise à Cherbourg; le nouveau port est ouvert devant elle à l'Océan, t. 11, p. 343.

GLAPARÈDE (le général de division) commande une division dans le corps du maréchal Saint-Cyr, t. 1, p. 330.

- Caus, secrétaire particulier du duc de Rovigo: Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 11, p. 163.
- Coldits. Le quartier-général de l'empereur s'y établit le 5 mai, t. 1, p. 371.
- Colin, premier contrôleur de la maison de Napoléon, à la journée de Bautzen, t. 1, p. 407.
- Collin DE Sussy (le comte), ministre du commerce, assiste à plusieurs conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- COMMBRCE. Sa prospérité croissante, t. 1, p. 76.
- Communes. Opérations de finances fondées sur la vente des biens-fonds communaux, t. 1, p. 95.
- Commans (le général de division) commande une division dans le corps du duc de Raguse, t. 1, p. 330 Beau fait d'armes de sa division dans la plaine de Lutzen à Starsiédel, t. 1, p. 356. Il enlève la ville de Bautzen par un coup de main, t. 1, p. 404. Blessé sous Leipsick au combat de la Partha, t. 11, p. 406.
- Conconnat de Fontainebleau. Détails sur la négociation et la ... signature de ce traité, t. 1, p. 52. Texte du Concordat et du décret qui le rend exécutoire, t. 1, p. 193 et 196.
- Concrès de Prague. Voyez Négociation.
- Conscairtion. 1°. Levée de troupes en arrivant de Moscou, t. 1, p. 34. 2°. A la suite de l'affaire d'Yorck, t. 1, p. 47. 3°. Levée à la nouvelle de la rupture de la Prusse, t. 1, p. 111. 4°. Levée particulière pour les armées d'Espagne, t. 11, p. 81. 5°. Enfin levée ordonnée à la nouvelle de la rupture de l'Autriche, t. 11, p. 259.
- Conscrits réfractaires. Détails sur leur nombre ; on s'occupe de les rallier sons les drapeaux, t. 1, p. 112.

- Consuls fréquens que l'empereur tient dans les premiers momens de son retour aux Taileries. Indication des principaux conseillers qu'il y réunit, t. 1, p. 24.
- Conseils d'état. Déclarations des sections du conseil d'état dans l'affaire du conste Frochot, t. 1, p. 179.
- Contributions directes et indirectes. Aperçu des recettes sous le gouvernement impérial, t. 1, p. 90.
- Consumou (le général aide-de-camp de l'empereur) commande la cavalerie du général Vandamme; il vient annoncer à Napoléon le désastre de Culm, t. 11, p. 319.
- Coars D'ARMÉR, Formation des corps de la grande armée, t. 1, p. 36.
- Communeux. Disposition pour celui de l'impératrice Marie-Louise et de son fils, t. 1, p. 22. — L'urgence des circonstances fait renoncer à ce projet, t. 1, p. 124.
- Choatis. Cette province s'insurge en faveur des Autrichiens, t. 11, p. 349.
- Culm, ville sur la frontière de Bohème; (désastre de) essuyé par le corps de Vandamme, t. 11, p. 313,
- CURIAL (le général de division) commande les chasseurs à pied de la garde, t. 1, p. 330. A la bataille de Vachau, le 16, sa division fait prisonnier le général Merfeldt, t. 11, p. 403. A la bataille de Hanau, il débouche du bois sur les Bavarois, t. 11, p. 477.
- Cusrain, place forte sur l'Oder. L'ennemi investit cette place; le général Fornier d'Albe est chargé de la défendre, t. 1, p. 71. État dans lequel l'armistice la trouve, t. 11, p. 7.
- CZENTOSCHAU (le fort de), en Pologne, s'est rendu, t. II, p. 2.
- Czzaniczze (le général russe). Bal qui lui est donné par les dames de New-Stettin, t. 1, p. 68. Son expédition

du côté de Leipsick arrêtée par l'armistice, t. 11, p. 2.

— Il s'empare de Cassel et jette l'alarme dans la Westphalie, t, 11, p. 357.

DARNERS (le général hollandais) est chargé de défendre Modlin, t. 1, p. 6a.

Dantatis (le maréchal Soult, duc de) commande la vieille garde, t. 1, p. 324. — Il a le commandement supérieur du centre et de la gauche à la bataille de Bautzen, t. 1, p. 403. — Est envoyé de Dresde aux Pyrénées pour arrêter la marche de Wellington, t. 11, p. 65. — Son quartier-général s'établit à Saint-Jean de Luz, t. 11, p. 346.

DANKMARCK (situation difficile du) après l'évacuation d'Hambourg. Napoléon laisse le roi, maître de s'arranger avec les alliés et renvois les matelets danois qui sont sur notre flotte de l'Escaut, t. 1, p. 122. — Marche fait par Bernadotte aux dépens du Danemarck, t. 1, p. 114. — Après la bataille de Lutzen, les Danois rentrent dans notre alliance et leurs troupes se replacent sous les ordres du prince d'Eckmülh, t. 11, p. 5. — Mission du président de Kaas. Nouveau traité qui resserre l'alliance entre la France et le Danemarck, t. 11, p. 15. — Le ministre de l'empereur à Copenhague est le baron Alquier, t. 11, p. 49.

DANTZIG. Le général Rapp a pris le commandement de cette forteresse, t. 1, p. 30. — Troupes que le roi de Naples lui laisse pour garnison, t. 1, p. 65. — Ce qui s'est passé dans cette place pendant la première partie du siège, t. 11, p. 8.

Danspart (le grand-duc de Hosse), vient faire visite à l'empereur à Mayence, t. 1, p. 320. — Le ministre

de l'empereur auprès de ce prince est M. de Vandeuil, t. 11, p. 49.

Daw (le somte), ministre secrétaire d'état, tient la plume à tous les conseils que l'empereur réunit aux Tuileries, t. 1, p. 25. — Est avec l'empereur dès l'entrée en campagne, et travaille avec lui à Erfurt, t. 1, p. 328. — Réunit aux fouctions de secrétaire d'état belles d'intendant supérieur de l'urmée, t. 11, p. 54. — Sa l'ettre donnant à Paris des nouvelles de l'excursion de l'empereur en Luzace, t. 11, p. 249.

DAVOUT. Voir ECRMULE (le prince d').

DECAUX (le colonel), chef du bureau du génie au ministère de la guerre, est appelé aux conseils de la guerre que l'empereur tient aux Tuileries, c. 4, p. 25.

DEFEAR (le général), aide de camp de l'empereur, fuit la campagne en cette qualité, t. 1, p. 535.

DELMAS (le général de division) remplace le général Girard blessé à Lutzen, dans l'armée du prince de la Moscowa, t. 1, p. 330. — A Leipsick, le 16, il tombe sous le feu des Saxons, t. 11, p. 425.

DENHEWITZ (bataille de) perdue par le prince de la Méscowa, t. 11, p. 328.

DENSIÉE (fils), inspecteur aux revues, attaché à l'état major du prince de Neufchâtel pendant la campagne; t: 1, p. 334.

Dérenses publiques. Aperçu des dépenses de l'état sous le gouvernement impérial, t. 1, p. 95:

DE PORTSON (le colonel du génie) est envoyé pour fortifier et défendre Hambourg, t. 11, p. 24;

DESAIX (le baron), officier d'ordonnance de l'empereur, fait partie de la maison militaire de l'empereur pendant la première période de la campagne. (Il passe ensuite au com-

mandement d'un escadron des gardes d'honneur. )'T. 1, p. 334.

DESSAU (le prince régnant de). L'envoyé de Napoléon auprès de ce prince est l'auditeur Rumigny, t. 11, p. 49. DEVIENNE (M.), page des chasses, fait cette campagne avec la maison militaire de l'empereur, t. 1, p. 334.

Donna (petite ville de la campagne de Dresde). L'empereur y passe la nuit du 8 au 9 septembre, t. 11, p. 331. — Donns van (le général) contient les efforts de Blücher sur la Partha pendant la bataille de Leipsick, t. 11, p. 406, 429, 441. Dans la retraite, Napoleon confère avec lui sur les dispositions des Polonais, t. 11, p. 459.

Dona (le cardinal). Voir Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 152. — Il remplit les fonctions de grand-maître des cérémonies et présente la plume à la signature du Concordat. Napoléon lui donne l'aigle d'or de la légion-d'honneur, t. 1, p. 58.

Dornberg (le général) tombe avec ses troupes légères sur la division Pescheux, t. 11, p. 357.

Dresde (la ville de), capitale de la Saxe. Esprit hostile des habitans envers l'armée française, t. 1, p. 120. — Évacuation de cette ville, nos troupes se retirent sur la Saale, t. 1, p. 120. — Le 8 mai, l'armée française rentre à Dresde, t. 1, p. 372. — Premier séjour de l'empereur à Dresde, t. 1, p. 383 et suivantes. — Le roi de Saxe y revient, t. 1, p. 387. — L'empereur y rentre le 10 juin au matin après la conclusion de l'armistice, t. 11, p. 13. — Napoléon s'occupe de fortifier cette ville: si la guerre recommence, elle sera le centre de ses opérations, t. 11, p. 20. — Coup d'œil sur cette capitale pendant l'armistice, t. 11, p. 57. — Fête de Napoléon à Dresde, t. 11, p. 91. — A la reprise des hostilités, NaTome II, 2º. Édit.

poléon quitte cette ville, t. 11, p. 234. - L'ennemi sortant de la Bohème marche sur Dresde, t. 11, p. 251. -Mission du baron Gourgaud à Dresde, 256; situation critique de cette ville, t. 11, p. 257. - L'empereur y arrive le 26 août au moment où l'ennemi commence son attaque. t 11, p. 264. -Bataille de Dresde, le 26, t. 11, p. 268. - Le 27, t. 11, p. 275. - Le 28, poursuite de l'ennemi, t. 11, p. 290. - Secours aux habitans qui ont été blessés, t. 11, p. 280. - Wittgenstein marche de nouveau sur Dresde, t. 11, p. 330. - Il est repoussé, et quelques jours après il fait une nouvelle tentative, t. 11, p. 333. — Toutes les combinaisons de la position de Dresde se trouvent à peu près épuisées, t. 11, p. 335. - Napoléon quitte cette ville le 7 octobre, t. 11, p. 366. Il y laisse le maréchal Saint-Cyr, t. 11, p. 367. Daouor (le général), aide de camp de l'empereur, à la journée de Lutzen, dirige quatre-vingts pièces d'artillerie au moment où la victoire se décide en notre faveur. t. 1, p. 362. - Remplace le comte de Lobau dans les fonctions d'aide-major général de la garde, t. 11, p. 325. - A la bataille de Hanau, il attaque audaciensement les Bavarois avec les seules pièces de la garde, t. n, p. 476.

Dusas (ville de Saxe). Le quartier impérial y arrive le 10 octobre, t. 11, p. 370. — Napoléon y délibère trois jours et change ses plans, t. 11, p. 372 et suivantes.

DUBRETON (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Bellune, t. 1, p. 330. — Attaque les Bavarois sur la gauche dans la forêt de Hanau, t. 11, p. 475.

Duroux (le général de division) commande une division dans l'armée du général Vandamme, t. 1, p. 330.

- DUFRESNE (l'inspecteur aux revues) est attaché pendant la campagne à l'état major du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.
- Dufresse (le général), gouverneur de Stettin. Sa belle résistance, t. 11, p. 7. Sa correspondance avec les généraux prussiens, t. 11, p. 111.
- DUCHANI (le cardinal). Voyes le Concondat de Fontainebleau, t. 1, p 52.
- DULAULOY ( le général) commande l'artillerie de la garde, t. 1, p. 325.
- Dumas (le général Mathieu) dirige l'administration militaire de l'armée, t. 1, p. 325.
- DUMONCEAU (le général de division) commande une division dans l'armée du général Vandamme, t. 1; p. 330.
- Dunoustira (le général) commande une division de la garde, t. 1, p. 530. Sa division enlève le village de Kaya à la bataille de Lutzen; le soir elle repousse un houra de cavalerie; t. 1, p. 363. A Wurtchen elle pénètre dans les lignes de l'ennemi, t. 1, p. 412. Ce général est nommé commissaire pour l'exécution de l'armistice, t. 1, p. 448. A la bataille de Dresde il est blessé, t. 11, p. 271. Sa division repousse une attaque de nuit, t. 11, p. 274.
- Dunoc. Voyez FRIOUL (duc de ).
- Dunosner (le général), aide de camp de l'empereur, est nommé gouverneur de Dresde, t. 1, p. 377.
- DURUTTE (le général de division) commande une division dans l'armée du général Reynier, t. 1, p. 330.
- Duvivier, ingénieur-géographe, fait cette campagne à la suite du cabinet, t. 1, p. 334.
- Duvoisin (M.'), évêque de Nantes. Voyez le Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. L'empereur lui donne la grand'croix de la Réunion, t. 1, p. 59. Sa mort Té-

moignage de considération donné à cette occasion au clergé de France, t. 11, p. 67.

Éblá (le général) meurt dans la retraite de la Prusse-Orientale, t. 1, p. 46.

ÉCHRLLES DE SAVOIE. La galerie de cette route est ouverte le 15 août, t. II, p. 343.

Examples en Saxe. Le quartier-général de Napoléon yarrive à l'ouverture de la campagne, t. 1, p. 335. — L'armée s'y retrouve le 21 octobre, après avoir achevé un cercle de gloire et de malheurs, t. 11, p. 458.

ECEMULE (le maréchal Davout, prince d') quitte Posen, et va prendre le commandement d'un des nouveaux corps d'armée qui se rassemble sur l'Elbe, t. 1, p. 67. - Arrive sur l'Elbe, t. 1, p. 73. - Est envoyé à Dresde par le vice-roi, coupe le pont de l'Elbe, et se retire sur la Saale, t. 1, p. 121. - L'empereur l'envoie sur le Bas-Elbe pour rétablir dans la soumission les peuples de la trente-deuxième division militaire (Hambourg), t. 1, p. 320. - L'armistice le trouve en possession de Hambourg, t. 11, p. 5. - Lettre de Napoléon contenant les instructions qu'il donne au maréchal pour mettre Hambourg en état de défense, t. 11, p. 105. - Marche du prince d'Eckmülh combinée avec celle du duc de Reggio sur Berlin, t. 11, p. 232. — Il s'avance jusqu'à Rostock et Schwerin, et s'arrête à la nouvelle de Gross-Beeren, t. 11, p. 304. - L'armée quittant l'Allemagne le laisse à Hambourg, t. 11, p. 467.

ÉDESSE (l'archevêque ) Voyes au Concondat de Fontainebleau, t. 1, p. 52.

Eglisk (affaires de l'). Voyce Concordat. — Querelles ecclesiastiques, t. 11; p. 67.

ELLEMBOURG, ville de Saxe. Le quartier impérial y arrive le 9 octobre; le roi de Saxe y reste quelques jours, t. 11, p. 370.

Elbe (fleuve). La grande armée revenant de Russie arrive sur l'Elbe et s'y arrête, t. 1, p. 71. - Les troupes légères de l'ennemi franchissent cette ligne du côté de Hambourg et de Dresde, t. 1, p. 121. - Après la victoire de Lutzen, l'armée française effectue le passage de l'Elbe sur un pont qu'elle jette à Prietnitz et sur les ponts de Dresde qu'elle rétablit, t. 1, p. 380. - Dispositions que fait Napoléon pour s'établir sur ce fleuve dans le cas où l'armistice ne donnerait pas la paix, t. 11, p. 23. - Bernadotte passe l'Elbe à Roslaw, du côté de Dessau, t. 11, p. 364. - Blücher le passe à Wartenbourg, t. 11, p. 364. - Napoléon, sortant de Dresde, manœnvre sur Magdebourg pour prendre la ligne de l'Elbe, t. 11, p. 367. - Il change de dessein, et marche sur Leipsick, t. 11, p. 378. - L'armée, effectuant sa retraite sur Erfurt, abandonne les garnisons des places de l'Elbe, t. 11, p. 467.

Émy (le colonel du génie) perfectionne les deux citadelles d'Erfurt, t. 11, p. 24.

Enruat. Napoléon, à son retour de Russie, s'arrête à Erfurt pour y travailler avec M. de Saint-Aignan, t. 1, p. 6. — Au moment de recommencer la campagne, il arrive à Erfurt, t. 1, p. 321. — Il y achève l'organisation de son armée, t. 1, p. 328. — Les fortifications de cette place sont perfectionnées par le colonel Émy, t. 11, p. 24. — Retraite sur Erfurt, t. 11, p. 452. — L'empereur y arrive dans la nuit du 22 au 23 octobre, t. 11, p. 460. — Il en part le 25, t. 11, p. 472.

ESPAGNE. Événemens survenus en Espagne pendant la

deuxième partie de l'année 1812, t. 1, p. 30. -- Depuis le 20 octobre, les armées françaises ont repris l'offensive, le roi Joseph est rentré à Madrid, t. 1, p. 51. Le général anglais Wellington, après s'être avancé jusqu'à Burgos, vient de se retirer sur le Portugal, t. 1, p. 31. - Le maréchal Suchet reste paisible possesseur du royaume de Valence, t 1, p. 33. - Force actuelle de l'armée d'Espagne, t. 1, p. 55. - Ce qui s'est passé en Espagne pendant le mois de juin. Expédition de Murray sur Tarragone, t. 11, p. 61. - Marche offensive de Wellington, t. u, p. 63. - Perte de la bataille de Vittoria, t. 11, p. 64. - Le maréchal Soult court de Dresde aux Pyrénées pour arrêter l'ennemi, t. 11, p. 65. — Instructions données aux maréchaux Soult et Suchet changés de couvrir la frontière des Pyrénées, t. 11. p. 81. - Les dispositions de ces deux marechaux eloignent le danger, t. 11, p. 346.

Essense (le maréchal Massena, prince d') reste charge de la défense des côtes de la Provence et du Languedoc, t. 1, p. 123.

Estaterre (de Paris). Détails sur les correspondances que l'empereur reçoit habituellement par cette voie, t. 11, p. 47.

Évais (le colonel), chef du buseau d'actillerie au ministère .

1. de la guerre, est appelé aux conseils de la guerre qui se tienqunt aux Tuiteries, t. 1, p. 25.

Ebgane (le prince). Voyes Vice-Roi.

Excrimans (le. général) chasse l'avant-garde-bavaroise du défidé de Gelnhausen, t. 11, p. 473.

FAIR (le baron), secrétaire du cabinet, fait le service du cabinet pendant cette campagne, t. 1, p. 354.

- FELTER (le général Clarke, ministre de la guerre, duc de ) est appelé aux conseils qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- FERENTHEIL (le baron de) annonce que le feu éclate dans un des faubourge de Gorlitz, t. 11, p. 12.
- FERRERI (M.), page de l'empereur, fait cette campagne, t. r., p. 334.
- Finances. État de la situation des finances de l'empire, t. 1, p. 90.
- FLANAUT (le général), aide de camp de l'empereur, est envoyé auprès du roi de Saxe pour lui annoncer la prochaine ouverture de la campagne, t. 1, p. 319. Va recevoir le roi de Saxe sur la frontière de ses états, lorsqu'il y rentre, t. 1, p. 387. Est nommé commissaire pour l'exécution de l'armistice, t. 1, p. 448.
- FLURY (M.) dirige les bureaux des relations extérieures à Dresde, t. 1, p. 426.
- FORTAIREMELEAU. Napoléon s'y rend pour terminer ses différens avec le pape. Noms des principaux personnages qui s'y trouvent, t 1, p. 52.
- FONTANELLI (le général), ministre de la guerre d'Italie, poursuit avec activité les remontes en Italie, t. 1, p. 35. Remplace le général Pery au corps du général Bertrand, t. 1, p. 330.
- Fourants (le comte de ). Son discours en faveur de l'hérédité du trône impérial, t. 1, p. 22.
- Fortsman (le colonel) fait cette campagne auprès du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.
- FORNIER D'ALBE (le général) est chargé de la défense de Custrin, t. 1, p. 71.
- Forters (Klein-). L'empereur passe dans ce village la nuit qui précède la bataille de Bautzen, t. 1, p. 400.

- France. Inquiétude des esprits au moment d'une nouvelle campagne, t. 1, p. 124. Suite des nouvelles de France, t. 11, p. 65. Après la bataille de Dresde. Paris est resté dix-huit jours sans nouvelles de l'armée. t. 11, p. 344. Dévouement qui semble éclater à la voix de Marie-Louise, t. 11, p. 461.
- FRANCFORT sur le Mein. L'empereur y arrive le 31 octobre, t. 11, p. 480.
- Franquement (lieutenant général wurtembergeois). Sa division fait partie du quatrième corps, t. 1, p. 423. Elle se distingue à Wurtchen, où ce général est blessé, t. 1, p. 413.
- Fardericas (le général) est blessé sous Leipsick, au combat de la Partha, t. 11, p. 406.
- Fazsazi (le général autrichien) prend le commandement de l'armée austro-bavaroise après la blessure du général de Wrede, t. 11, p. 481.
- FRESSINET (le général de division). Sa division fait, partie de l'armée du duc de Tarente, t. 1, p. 330.
- Farybourg. Retraite de l'armée française par les défilés de Freybourg, t. 11, p. 453.
- FRIANT (le général de division) commande les granadiers de la garde, sous le duc de Dalmatie, t. 1, p. 550. — Prend part à la bataille de Hanau, t. 11, p. 479.
- FRIOUL (Duroc, duc de) suit les détails du commandement de la garde, sous le titre de major général, t. 1, p. 524. Est blessé à mort par un boulet, au combat de Makersdorff, t. 1, p. 422. Napoléon achète la maison où Duroc est mort, et y fait placer une inscription, t. 1, p. 426.
- FROCHOT (le comte), préset de la Seine, compromis dans

- l'affaire Malet. Déclarations à ce sujet. Sa destitution, t. 1, p. 21 et 154.
- FROMONT (M.) dirige les bureaux des relations extérieures à Dresde, t. 1, p. 426.
- GABEL. L'empereur fait une reconnaissance en Bohème, en se dirigeant de Zittan sur Gabel, t. 11, p. 239.
- Galbois (le colonel) fait cette campagne auprès du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.
- GARDES D'HONNEUR. Levée des 4 régimens de gardes d'honneur, t. 1, p. 113.
- Garnier (le sénateur) est appelé à divers conseils tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- GARNISONS laissées dans les places de la Vistule, t. 1, p. 62.

   Dans celles de l'Oder, t. 1, p. 71. État dans lequel l'armistice les trouve, t. 11, p. 6. Instructions qui leur sont données lors de la reprise des hostilités,
  - t. 11, p. 82. Garnisons qui restent sur l'Elbe lorsque l'armée revient sur le Rhin, t. 11, p. 467.
- GASSENDI (le général), sénateur, est appelé aux conseils de la guerre que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- GÉRARD (général de division) commande une division dans l'armée du duc de Tarente, t. 1, p. 330.
- GERMAIN (le comte ) réside à Wurtzbourg comme ministre de l'empereur, t. 11, p. 49.
- GIRARD (le général) commande une division dans le corps du maréchal Ney, t. 1, p. 330. — Blessé à Lutzen, ne veut pas qu'on l'emporte, t. 1, p. 357. — Sorti de Magdebourg éprouve un échec à Belzig, t. 11, p. 304.
- Giular (le général) commande les Autrichiens au combat de Lindenau, t. 11, p. 407.

- GLOGAU, place forte sur l'Oder. L'ennemi investit cette place. Le général Laplane est chargé de la défendre, t. 1, p. 71. Elle est débloquée par le duc de Bellune, t. 1, p. 437.
- GORDERS DORFF, village de Silésie. Les premières conférences pour l'armistice s'y tiennent, t. 1, p. 443.
- Gorlitz, ville de Lusace. Évacuée par l'ennemi après la bataille de Wurtchen. Le quartier-général de Napoléon y arrive, t. 1, p. 425. Après la conclusion de l'armistice, Napoléon revenant à Dresde s'arrête le 2 juin à Gorlitz: le feu éclate dans un faubourg: secours accordés par Napoléon, t. 11, p. 12.
- Gorscann (Klein- et Gross-), villages de la plaine de Lutzen, sont pris et repris à la bataille de Lutzen, t. 1, p. 344 et suiv.
- Gossa, village de la plaine méridionale de Leipsick. Pris et repris à la bataille du 16 octobre, t. 11, p. 399.
- Gorna (la ville de). Le quartier impérial s'y arrête dans la retraite le 25 octobre, t. 11, p. 472.
- Gotsa (le prince de Saxe-) vient à Erfart faire visite à l'empereur, t. 1, p. 328.
- Gours (le général) est tué à Lutzen, t. 1, p. 357.
- Gourcam (le colonel), premier officier d'ordonnance, fait en cette qualité la campagne auprès de Napoléon, t. 1, p. 333.— Sa mission à Dresde; il est chargé-de voir si cette ville peut tenir encore deux jours, t. 11, p. 256.

   Son rapport sur la situation de Dresde, t. 11, p. 257. Il retourne à Dresde annoncer que Napoléon arrive, t. 11, p. 260. Mission qui lui est donnée à la lataille de Dresde, t. 11, p. 280. Il est chargé de brûler le pont de Freybourg après le passage de l'arrière-garde, t. 11, p. 457.

- GRANDRAU (legénéral) défend Stettin, t. 1, p. 71.
- GRANDENTZ, place forte sur la Vistule. Garnison laissée dans cette place, t. 1, p. 63.
- Garnier (le général) arrive sur l'Oder avec des troupes qu'il amène d'Italie, t. 1, p. 51 et 70. Est revenu en Italie pour y servir comme lieutenant du prince Eugène, t. 11, p. 67. Il enlève le camp de Feltritz, t. 11, p. 350.
- Gaes (le général). A la bataille de Dresde, se jette dans la redoute de la poste de Freyberg, et s'y fait blesser, t. 11, p. 271.
- GRUNER (le général) est tué à Lutzen, t. 1, p. 357.
- Gaurène (le général de division) commande une division dans l'armée du maréchal Qudinot, t. 1, p. 530.
- GUIDAL (le général), complice dans la conspiration Malet, t. 1, p. 15.
- Guillemmor (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Reggio, t. 1, p. 330.—Beau mouvement qu'il fait faire au doutième corps pendant la bataille de Gros-Becran, .t. 11, p. 302. Est opposé au général Borstel dans le combat de Dennewitz, t. 11, p. 329.
- Geror (genéral de division) commune une division de cavaleris de la garde per espe 330. Il est fait prisonnier à la bataille de Culm, t. 11, p. 320.
- Hamsungs (insurrection de), et évacuation de cette ville par le général Carra-Saint Cyr, t. 1, p. 121. Le prince d'Edkavilh est chargé de la faire rentrér dans le devoir, t. 1, p. 320. Elle présente une des principales difficultés dans la négociation de l'armistice, t. 1, p. 446. La nouvelle de l'armistice trouve le marcehal

Davout en possession de cette ville et de Lubeck, t. 11, p. 5. — Lettre de Napoléon sur la manière de mettre Hambourg en état de défense, t. 11, p. 105.

HANAU (bataille de), t. 11, p. 474.

HARDENBERG (M. de), ministre de Prusse. Proposition qu'il fait d'un armistice sous la médiation de la Prusse, t. 1, p. 237.

HARTAU, petit château situé sur la route de Dresde à Bautzen. Le quartier-général de Napoléon y arrive le ... 28 mai, t. 1, p. 398.—Il y revient le 4 septembre, t. 11, p. 326; et le 22 du même mois, t. 11, p. 335.

HATZFELD (le prince de) est chargé par la Prusse de proposer une alliance de famille, t. 1, p. 54.

HAURE (le général) est chargé de défendre Zamose, t. 11, p. 62.

HAUTERIVE (M. d'), conseiller d'état, est appelé aux conseils des relations extérieures qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25.

HANNAU. La division Maison y est surprise, t. 1, p. 437.

— L'empereur, revenant à Dresde après la conclusion de l'armistice, passe à Haynau la nuit du 6 au 7. juin, t. 11, p. 12.

Hazo (le général) va inspecter Hambourg que Napoléon veux fortifier, t. 11, p. 24. — Instruction que ce général est chargé de porter au général Vandamme, t. 11, p. 259. — Il est fait prisonnier à la bataille de Culm, t. 11, p. 320.

Hépouvelle (le comte) réside auprès du prince primat,

t. H., p. 49.

HEIMEDOD (le général) est tue à la bataille de Culm, t. 11, p. 320.

HESSE-Homogue (le prince de) est tué à Lutzen, t. 1, p. 361.

- Hian (M. d'), évêque de Trèves, se trouve à Fontainebleau au moment du concordat, t. 1, p. 55. — Napoléon lui donne la croix d'officier de la Légion-d'Honneur, t. 1, p. 59.
- HOCKIRCH. Voyez la BATAILLE DE WURTCHEN, t. 1, p. 407. L'empereur revient à Hockirch le 4 septembre, t. 11, p. 326.
- Hochust, entre Mayence et Francfort. Le quartier impérial s'y arrête le 1<sup>er</sup>. novembre, t. 11, p. 481.
- Hogenbon (le général), aide de camp de l'empereur, est nommé gouverneur de Breslau, t. 1, p. 440.
- HOLZHAUSEN, village dans la plaine méridionale de Leipsick. L'armée du duc de Tarente occupe cette position à la bataille du 16 octobre, t. 11, p. 388.
- HOYERS-VERDA (combat de) entre le duc de Reggio et le général Bulow, t. 11, p. 2.
- HULLIN (le général), frappé d'un coup de pistolet par le général Malet, t. 1, p. 17.
- HUMBOLDT (M. de) est nommé ministre de Prusse au congrès de Prague, t. 11, p. 71.
- HUNEFELD. Le quartier impérial s'y arrête le 27 octobre, t. 11, p. 472.
- ILLYRIE. Les provinces illyriennes sont perdues pour la France, t. 11, p. 350.
- srain (le maréchal Bessière, duc d') commande la cavalerie de la garde à l'ouverture de la campagne, t. 1, p. 324. — Est tué d'un coup de canon au défilé de Poserna, 1<sup>se</sup>. mai, t. 1, p. 341.
- ITALIE. Adresses des peuples italiens au retour de Russie, t. 1, p. 10. — Le général Fontanelli réorganise toute la cavalerie qu'il peut remonter, t. 1, p. 35. — Deux

corps d'armée sont réunis par le général Bertrand sar l'Adige, t. 1, p. 36. — Il les amène sur la Saale, t. 1, p. 323. — La division italienne commandée par le général Pery fait partie du 4°. corps, t. 1, p. 323. — Elle éprouve un échec à Kœnigs-Wartha, t. 1, p. 410. — Préparatifs du prince Eugène pour soutenir la guerre en Italie, t. 11, p. 67 et 80. — Les hostilités commencent le 17 août, t. 11, p. 348. — Perte et reprise de Trieste et de Fiume, t. 11, p. 349 et 350. — Combat de Vilach et enlèvement du camp de Fæltriz, t. 11, p. 350. — Les habitans de l'Italie allemande se déclarent pour les Autrichiens, t. 11, p. 350. Notre armée se retire sur l'Isonzo, Ibidem. Elle quitte l'Isonzo pour se replier sur l'Adige, t. 11, p. 462.

Isonzo. L'armée se retire sur l'Isonzo, t. 11, p. 350. — Elle quitte cette ligne pour se replier sur l'Adige, t. 11, p. 462.

JANE (le docteur) est à la tête du tugend-bund dans le nord, t. 11, p. 357.

Joinville (l'ordonnateur) fait cette campagne auprès du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.

Jonini (le général), chef d'état major du prince de la Moscowa, passe à l'ennemi, t. 11, p. 235.

Joseph (le roi) est rentré à Madrid, t. 1, p. 31. — Perd la couronne d'Espagne avec la bataille de Vittoria, t. 11, p. 64.

JOUANNE, premier commis du cabinet, fait le service du cabinet pendant la campagne, t. 1, p. 334.

JUNOT. Voyes. ABRANTES (duc d').

JUTERBOCK (bataille de ). Voyez DENNEWITZ, t. 11, p. 327.

- KAAS (M. le président de), ministre danois. Sa mission à Dresde, t. 11, p. 5 et 15.
- Kalitch (combat de) soutenu par le général Reyniercontre l'armée de Wintzingerode, t. 1, p. 69.
- Katzbach (bataille de la) perdue par le duc de Tarente, t. 11, p. 505. — Retraite de l'armée française, t. 11, p. 323.
- KAYA, village de la plaine de Lutzen, pris et repris à la bataille de Lutzen, t. 1, p 344 et suiv.
- KELLERMANN. Voyes VALMY (duc de).
- Kirgener, commandant l'arme de génie dans la garde, est tué du même boulet que le duc de Frioul, t. 1, p. 423.
- KLEIST (le général prussien), plénipotentiaire pour la négociation de l'armistice, t. 1, p. 443.
- KLENAU (le général) arrive devant Dresde avec son corps d'armée, t. 11, p. 78 et 79. Prend part à la bataille, p. 80 et suiv.
- Kommessenc. Le quartier-général de la grande armée y arrive, t. 1, p. 29. Il sort de cette ville par suite de l'affaire d'York, t. 1, p. 46.
- Koenigstein. Rôle important que ce fort va jouer dans la défense de la Saxe, t. 11, p. 21.
- Kornigs-Wartha. La division italienne du général Pery y éprouve un échec, t. 1, p. 410.
- Kosakowski, aide de camp polonais de l'empereur, rejoint Napoléon à Dresde, t. 1, p. 334.
- Koutousoff-Smolenskoi, général des Russes. Sa proclamation pour porter les Allemands à l'insurrection, t. 1, p. 104. Meurt à Buntzlau, t. 1, p. 352.
- Knazinski (le général) commande les lanciers polonais de la garde, t. 1, p. 330.
- KRUSEMARCK (le général). Note de cet ambassadeur, conte-

nant la déclaration de guerre de la Prusse, t. 1, p. 247.

— Il est nommé commissaire pour l'exécution de l'armistice, t 1, p. 448.

- Labrananièm (M.), conseiller d'état, est appelé aux conseils des relations extérieures qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- LABORDE (le chef de bataillon). Service rendu par cet officier dans l'affaire Malet, t. 1, p. 17.
- Lacárina (le comte) est appelé par l'empereur à plusieurs conseils tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.

LACUÉR. Voyez CESSAC.

- Larraniane-L'Évêque (le général) charge les Ravarois, à la tête des grenadiers à cheval, à la bataille de Hanau, t. 11, p. 477.
- LAGRANGE (le général de division) commanda une division dans l'armée du prince d'Eckmühl, t. 1, p. 330. Sa division passe dans l'armée du duc de Raguse, t. 1, p. 27.
  - Le général Joseph de Lagrange combat.le, 16 ectobre, 1 Mockern sur la Partha, t. ш, р 406. — Combat la 18 à
- Schoenfeld, t. 11, p. 426.

  Lahonin (le général), complice dans la conspiration Melet, t. 1, p. 15.
- LAJARD (M.) accompagne M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426. — Est secrétaire de la légation française au céngrès de Prague, t. 11, p. 71.
- LAMEAU, ingénieur-géographe, fait cette campagne à la suite du cabinet, t. 1, p. 334.
- LAMEZAN (M.), officier d'ordonnance de l'empereur. Sa mission à Verben, t. 11, p. 150.
- Landsturm (règlemens de la), levée en masse des Prussiens, t. 1, p. 107.

Lane (le professeur) est à la tem su sugend-himid dans le nord, t. s., p. 356.

Larguez (M.), officier d'ordonnance de l'empereur. Si mission dans les places du Bas-Elbe, t. n. p. 5d.

LAPLANE (les général) est chargé de défendre Glogau, é. 1, p. 71. — Il est débloqué par le duc de Bellane, u. 1, p. 457.

Larmonsulair (le général) meurt dans la l'étraffe de la Prusse orientale, t. 1, p. 46.

Lamer, chirargien en chef de l'arriée. Soins qu'illitonne

LASALLE (le colonel) jette un pont sur l'Elbe, & Présmitz, e. 14, pl. 379. de la colonel de la colon

Larova-Massucas (le baron) est milistre de l'empéreur à Stuttgard, t. s.; p. 49.

Laron-Mausouw (le général) commendé les chirastièrs qui arrivent au secours de Dresde, t. 11, p. 265. — Poursuit l'ennemi, t. 11, p. 272. — Sa cavalerié disputé les approches de Leipsick a l'armée de Schwartzenberg!! C. 11, p. 375. — Pendant la bataille de Vachaw, il arrive livec sa cavalerié sur la dernière position de l'émiemi, ét y est blossé, t. 11, p. 399 et 400.

LAUBAN. Napoléon y arrive le 21 au soir, t. 11, p. 244; E. L. LAUBAN. Napoléon y arrive le 21 au soir, t. 11, p. 244; E. L. LAUBANNE (le général, conité) organise un corps d'affilée à Magdebourg; t. 1, p. 56. — Entre en ligné sur l'Elbe!, t. 1, p. 75. — Manœuvre sur! Berlin; et combat à Mockern le 5 avril, t. 1, p. 122. — Il revient sur la Saale et canonnée les Prussiens devant Halle; t. 1, p. 338. — Il arrive avec le vice-roi à Marckranstadt; t. 1, p. 544.

Attaque les fanhpungs de Leipsiels, & E, p. 546.-Et prend possession de cette grande ville pendent la mulbeteille de Luman, t. I. p. 368. - Soutient la marche du marechal Ney sur Berlin , t. I, p. 383. - Revient dans la direction de Bantzen, et le 19 mai bat le géné-, ral Work a Weissig, t. I, p. 410. - Le 21, il passe la Sprée et déborde la depito de l'ennemi à la bataille de Wurtchen, t. 1, p. 411. — S'avance sur la Silésie par la grande route de Lusace, t. 1, p. 435. - Prend possession de Breslau, t. 1, p. 441. — Commande l'aile droite du duc de Tarente à la bataille de la Katzbach, t. II, p. 305. - Arrive dans la plaine de Leineick pour y soutenir la retraite du roi de Naples, t II, p. 380. - Prend position à Liebertwolkwitz, wind He 187. - Y combat pendant la bataille de Vachau, t. 11, p. 397. - Le 18 il se maintient à la posis tion de Probethards, t. 11, p. 421. Le 10 il défend les faubourgs du midi de Leipsick, t. H. p. 441, - Après ingl'explosion dulpanta an le groit mort ; il est prisquaier, 1111 Just 19 444- .... 1 ... Lauryron (le capitaine), officier d'ordonnance de l'empereur., file du général. Sa mission à Branswick et ensuite ang la froptière de Bohème, t. p. 5a et 51. Langua (le prince). Koyez Plaisance (duc, de). . . LEBRUN ( le duc Ch.) Voyez PLAISANCE (duc de ). Luzzarran, (le marquis de ), envoyé autrichien. Sa mission , sapprès de l'empereur Alexandre, t. 1,p. 97 et 98. Lacos (la general de division), Saxon, commande une division dans l'armée du général Beynier. t. 1, p. 330. Lis Dug (M. ) , insperteur aux revues, fait, la campagne au-. près du prince de Neuchâtel dont il est segrétaire particulier, t, 1, p, 334.

- Lurivita-Dusnouerrus (le général de division ) commande und division de cavalerie de la garde , t. 1 , p. 350. Est chargé de faire la guerre aux-partisans du côté de Leiplsick , t. 11 , p. 356.
- La For (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Castiglione, t. 1, p. 350.
- Larrica: Napoléos marchait sur cette ville au moment où il est forcé de se détourner pour recevoir la bataille de Lutzen, t. 1, p. 346. Le général Lauriston prend possession de Leipsick pendant la bataille de Lutzen, t. 1, p. 366. L'armistice délivre les environs de Leipsick d'une excursion des cosaques de Czernicheff, t. 11, p. 2. De Duben l'empereur se porte à Leipsick dans l'espérance d'y combattre Schwartzenberg isolèment, t. 11, p. 381. Il arrive à Leipsick le 15 octobre, t. 11, p. 382. Bataille de Leipsick; t. 11, p. 391. Journée du 17 octobre, t. 11, p. 415. Journée du 18 octobre, t. 11, p. 418. Journée du 19 octobre, t. 11, p. 433.
  - LELORGNE-DIDEVILLE, auditeur au conseil d'état, fait la campagne auprès de Napoléon en qualité de secrétaire interprète, t. 1, p. 334.
  - Le Marois (le général), aide de camp de l'empereur, est gouverneur de Magdebourg, t. 11, p. 24. — Est chargé de seconder l'opération du duc de Reggio sur Berlin, t. 11, p. 232.
  - LENHE? (Van), écuyer de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.
  - Larour (le général) charge les Bavarois à la tête des dragons de la garde (Bataille de Hanau), t. 11, p. 477.
  - LEVÉE DE TROUPES. Voir CORSCRIPTION

Lissuarwonners, village près Leiphick. La batalle du 16 octobre se donne autour de ce village, t. H. p. 396.
Lissuar. L'empereur y passe la nuit du 9 au 10 septembre, t. H. p. 332.

lameirs. L'empereur y passe la journée du 28 mai, 2.1, p. 438. — M. de Bubna et M. de Bassino y ont des conférences, t. 1, p. 444. — L'empereur, revenant de Silésie, y couche le 5 juin, t. 11, p. 121

LILIXETEIN. Travaux que Napoleon ordonne pour fastifier cette position, t. 11, p. 20.

Lieurnau, faubourg de Leipsick. Rremier. combat de Lindenau pendant la bataille de, Ligizen, t..., p. 346. :— Deuxième combat de Lindenau pendant la bataille de Leipsick, t. 11, p.407.

Losau (le général Mouton, comte de), aide de camp de l'empereur, dirige la première attaque sur Kaya à la journée de Lutzen, t..., p. 356. — Remplace le meréchal Soult dans les détails du commandement de la garde, t. 11, p. 65. Prend le commandement de l'armée de Vandamme, t. 11, p. 325.

Loison (le général de division) commande une division dans l'armée du prince d'Eckmülh, t. 1, p. 330.

LORENCEZ (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Reggio, t. 1, p. 330.

LOVENBERG. L'empereur reprend possession de Lovenberg, t. 11, p. 245.

Lubrex. L'armistice nous trouve en possession de cette ville, t. n, p. 5.

Luben. Voyage de Napoléon à Luben, t. 11, p. 82.

- taille de Lutzen gagnée par l'empereur Napoléon , t. : p. 346.
- Lugage. Eicursion de l'empereur en Lusece aussitôt après la rupture de l'armistice, t. 11, p. 252.
- Lyon (haville de). Adresse envoyée par cette ville à l'occasion de Faffaire d'York, 't. 1, p. 49.
- MACDONALD (le maréchal). Voyes Tanente (le duc de ).
- M'Aiton: (général de division) commande une division dans l'armée du général Lauriston, t. 1, p. 350. —Sa division est surprise au bivouac de Haynau, t. 1, p. 437. — Il est blesse à la bataille de Vachau, t. 11, p. 400.
- Machebourg, ville sur l'Elbe. Le général Lauriston y organise un corps d'armée, t. 1, p. 36. Le général Lemarois est gouverneur de Magdebourg, t. 11, p. 24. L'empereur visite cette place, t. 11, p. 82. Sortant de Dresde il manœuvre sur Magdebourg, t. 11, p. 367.
- MAKERSBOAF (combat de) le 21 mai, t. 1, p. 422. Le général Daroc meurt dans ce village; inscription que Napoléon fait placer dans la maison où Duroc est mort, t. 1, p. 424.
- Maler (la conspiration) est l'objet des premières informations de Napoléon à son retour de Russie, t. 1, p. 12. Récit de cette affaire, t. 1, p. 13. Influence qu'elle exerce, t. 1, p. 18. Pièces supplémentaires, t. 1, p. 138.
- Mangram (le général de division) commande une division dans le corps du prince de la Moscowa; passe ensuite dans le corps du général Reynier, t. 1, p. 330.
- MARER (M.) Poyes Bassano (le duc de ).
- Massire (compagnies, hatsitions et régimens de). Détail

aur l'organisation provisoire des troupes en marche, t. 11, p. 51.

- Mans-Louise (l'impératrice) était à Saint-Cloud pendant l'explosion de l'affaire Malet, a montré du sang-froid et du courage, t. 1, p. 16. Disposition pour son couron-nement, t. 1, p. 22. Est déclarée régente, t. 1, p. 124. Texte des lettres patentes de la régence, t. 1, p. 312. Son entrevue à Mayence avec l'empereur avant la rupture de l'armistice, t. 11, p. 82. Son voyage à Cherbourg, t. 11, p. 343. Son discours au sénat, t. 11, p. 460.
- MARINE. Secours en hommes que la marine prête à l'armée de terre, t. 1, p. 35. Situation de la marine et de nos constructions de vaisseaux, t. 1, p. 93. Les troupes de la marine forment la division Compans, t. 1. p. 323. Voye Compans.
- MARKAMSTADT. Le quartier impérial s'y arrête dans la muit du 19 au 20 octobre, t. 11, p. 444.
- MARMONT. Foyes RAGUSE (le duc de).
- Massensace (le général prussien) entraîné dans à défection du général Yorck, t. 1, p. 45.
- Massána (le maréchal). Voyes Esline (le prince d').
- Maur (le cardinal). Voyez le Concount de Fontaînebleau, t. 1, p. 52. — Napoléon lui donne la grande croix de l'ordre de la Réunion, t. 1, p. 59.
- Maussion (M. de), auditeur au conseil d'état, accompagne M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426. — Porte à Prague les réponses de Napoléon aux demandes confidentielles de l'Autriche, t. 11, p. 94.
- MATERICE. Le général Souham y organise deux neuvellux corps d'armée, t. 1, p. 56. L'empereur y astrive, t. K. p. 317. L'empereur y vient, passer quelques bouses

avant la repture de l'armistice, et l'impératrice s'y rend également, t. 11, p. 82. — Après avoir effectué la rétraite de Leipsick, l'empereur rentre à Mayence le 2 nov vembre, t. 11, p. 481.

MECHAMBOURG (le prince de) se détache de la confédération du Rhin; t. 1, p. 116.

MECHIEMBOURG-STERLITZ (le prince de) est tué à Lutzen, t. 1, p. 361.

MERCI D'ARGERTEAU (le comte de), ministre de Napoléchi'à Munich. Sa correspondance, t. 11, p. 49 et 352.

MERREDT (le général autrichien) attaque les Polonais à Leipsick, t. 11, p. 403. — Est fait prisonnier par la division Curial, t. 11, p. 403. — Napoléon le charge des porter des paroles de paix à l'empereur d'Autriche, t. 11, p. 412.

MESGRIGAY (le baron), écuyer de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.

METTERNICE (M. de) vient à Dresde, t. 11, p. 34. — Pièces relatives à la négociation qui a lieu entre lui et M. de Bassano, t. 11, p. 117. — Sa conversation avec Nepeléon, t. 11, p. 36. — Depuis le 12 juillet est à Prague avec sa chancellerie, t. 11, p. 85. — Sa négociation particulière avec le due de Vioence, à Prague, t. 11, p. 87 et 93.

Micant (le général de la garde), à la battille de Dresde, culbute ce qui lui est opposé, t. n., p. 280.

Milan. Adresse de la ville de Milan au retour de Bussie, t. 1, p. 10.

MILHAUD (le général) organise un corpe de cavalerie du côté de Franciort, t. 10, p. 4.

Milozatéwinen goszwe la setmite de l'ennémi dépuis Latapa juagu'à Bentsen, t. 1, p., 370. « Après bla l'hitaille, del Wurtchen il cantinue de souvrielei retraite de l'ennemi, n. 1, p. 419.

Macrana (combat de) . le 5 avril 4843 (tilly p. 128.

- Monin, place forte dans le duche de Varsouie. Garmison leissée, par le spinde Naples dans cette place, t. 1, p. 62. État dans lequel l'armistice la trouve, t. u., p. 8.
- Mors (le comte), conseiller d'état. Détails donnés par lui sur l'ordre des receites et des dépenses, t. 1, p. 90.
- Mollius (le comte), ministre du trésor, appelé aux fréquens conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- Montaneur (le négociant), condamné à mort, obtient grâce de Napoléen, t. 11, p. 359.
- Mondanville (le colonel) fait la campagne auprès du prince de Neuchâtel, 4. 1, p. 334.
- Monies (M.) accompagne, comme sourétaire, M. de Bassano à l'armés, t. 1, p. 426.
- Marrativer (le comte), ministre de l'intérieur, est appelé aux conseils qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25. Présente l'exposé de la situation de l'empire, t. 1, p. 78.
- MONTARANT (M. de), écuyer de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.
- Mosts-Casts. Monument triomphal que Napoléon ordonne d'y élever, t. 1, p. 415.
- Mestrasquieu (le comte), président du corps législatif. Ses paroles sur les ressources pécuniaires de la France, t. 1, p. 95.
- Morrasquior, aide de camp de l'empereur. Sa mission au--uprès du roi de Saxe à Prague, t. 1, pr. 598 et 386.
- Meurieur (M. de), anditeur au consoil d'état; det attaché

arla légation de France au scongrès de Prague, r. fi,

Monann (le général de division) commande une division deus le corps du général Bertrand, t. 1, p. 330.

Monau (le général). Confidence de M de Metternich relativement à l'arrivée du général Moreau, t. 11; p. 93. — Le général Jomini le trouve au quartier-général de l'empereur Alexandre, t. 11, p. 235. — Est tué devant Dresde, t. 11, p. 292. — On intercepte ses fourgons, t. 11, p. 371.

Montina (le marcchal). Poyes Taivisa (duc de).

Moscowa (le maréchal Ney, prince de la) se rend en France, t. 1, p. 67. - Va prendre le commandement d'un corps d'armée à Mayence, t. 1, p. 110 - Le 3°. corps qui est sous ses ordres arrive à Weymar, t. 1, p. 322 et 323. - Soutient l'effort de l'armée ennemie au centre du champ de bataille de Lutzen, t. 1, p. 354. -- Après cette victoire il est dirigé sur Berlin, t. 1, p. 568:-Il passe l'Elbe à Wittenberg, t. 1, p. 370. -Continuent sa marche sur Berlin, il arrive à Luckau, t. 1, p. 383. - Par une manœuvre qui le ramène sur Bautzen, il tourne la position de l'ennemi et décide la victoire de Wurtchen, t. 1, p. 397 et suiv. - S'avance en Silésie par la route du centre, t. 1, p. 435. — A la reprise des hostilités, il laisse le 3°, corps en Silésie, et revient de sa personne avec Napoléon à Dresde, t. 11, p. 247. - A la bataille de Dresde il commande une partie de la garde, t. 11, p. 267. - Est opposé à Bernadotte, t. 11, p. 326. - Perd la bataille de Dennevitz et se retire sur Torgau, t. u, p. 528 et 330. - L'empercur le rejoint sur la Mulde, s. 19, p. 368. - La consulte à Duben, t. 11, p. 3751-Napoléon ini donne le con-

Mouman(le baron), secrétaire du cabinst. Suit le cabinet pendant la campagne, t. 1, p. 334.

MURAT, roi de Naples, évacue Wilna, t. 1, p. 26. -Continue de précipiter la retraite de l'ermée, t. 1, p. 46. - Remet le commandement au printe Eugène et se retire à Naples, t. 1, p. 63, - Vient rejoindre l'empereur à Dresde au moment de la supture de l'armistice, te n, p. 84. — Après avoir suivi l'empereur en Lusace, il le devance à Dresde pour annoncer son retour, et ressure les esprits, t. u. p. 254: - Victoire qu'il remporte sur le général Klenau, t. 11, p. 282. - Le poursuit sur la route de Freyberg, t. 11, p. 290. - Dispute à l'armée de Schwartzenberg la route de Leipsick, t. 11, p. 3791---Il commande les charges de cavalerie qui sont au moment d'enlever la victoire à Vachau, t. 11, p. 399. - Pendant toute la journée du 18, il désend la pesition de Probetheyda, t. n, p. 427. - Après l'emplosion du pent il accourt, t. 11, p. 443. - Il quitte l'empereur à Erfurt, t. H , p. 470.

Munay (le général-anglais). Son expédition sur Ramagone, t. n', p. 6.

Nisseure (le général) commanda en chefila savalerie de la girde, après la mort du duc d'Istrie, t. 1, pt. 33e.....

A la bataille de Leipsieleue jette uvec sa cavalerie à travers l'armée de Benigsen et des Suédois pour remplir la trouée ouverte par les Saxons t. u, p. 426. — A la bataille de Hanau il charge à la tête de la cavalerie de la garde sur les Bavarois, t. 11, p. 477.

Napolicon, revenant de Russie, a manqué d'être enlevé à Ochmiana par les cosaques de Sisslawin, t. 1, p. 3.— A son passage à Wilna il travaille avec le duc de Bassano, t. 1, p. 3. - A son passage à Varsovie il voit les principaux ministres polonais, t. 1, p. 4 --- A son · passage à Dresde il reçoit la visite du roi de Saxe, t. 1, p. 4. - Il donne de ses nouvelles à son bean-père l'empercur d'Autriche, t. 1, p. 5, --- A son passage à Erfurt il travaille avec M. de Saint-Aignan, et donne des ordres pour l'Allemagne, t. 1, p. 6. - Il arrive à Paris, t. 1, p. 7. - Ses premières audiences, t. 1, p. 9. -Attention qu'il donne à l'affaire Malet, t. 1, p. 12. Conseils qu'il tient aux Tuilenies; ses premières dispositions, t. 1, p. 24. - Termes dans lesquels il les annonce an public, t. 1, p. 36. - Son premier mouvement est d'obtenir la paix par l'intermédiaire de son beau-père ; il négocie, t. 1, p. 38. - Il met au rang de ses affaires les plus urgentes l'accommodement des différens avec le pape, et se rend à cet effet à Fontainableau, t. 1, p. 52. - Il étudie ses besoins et ses ressources, et se fait mettre sous les yeux la situation de l'empire, et veut en donner communication au corps législatif, t. 1, p. 74. - Texte de son discours à l'ouverture du corps législatif, t. 1, p. 219. - On lui parle de dissimuler dans ses négociations, et de céder; il dé-. tourne les yeux pour les amôter involontairement sun le pommesa de son épéc, t. 14 mp. 117. - Après avoir

...laissé le maisde. Denkmarekométre des traiter avec les ., alliés, il lui .renvoieiles matelots danois qui montalent . notre flotte de l'Escanta tint, p. 121; - Il fait les der-: piers preparatifs pour son départ , t. 1, p. 123: --- Il arrive à Mayence, t. 1, p: 317. - A Erfort, t. 1; p. 521. - Il y achève l'organisation de son armét; t. 1. p. 328. - - Il entre en campagne, t. 1; p. 329.144 Son premier - quartier-général est à Ekartsberg, t. 1, p. 534. - Il . passe la Saale, et arsive à Naumbourg, t. 1, p.:558. -Il couche à Weissenfelv, t. 1, p. 339. - Il urive à Lutzen, et gagne la bataille de ce nom, t. 1,-p. 5432-- Dans cette journée il arrête de sa personne l'élandles Prussiens à Kafa, t. 1, p. 354 et suiv. - If porte son . quartier-général à Pégan, to i, p. 368144 ABdéha, .t. 1, p. 370. - A Kolding, t. 1, p. 341. - A - Waldheim, idem, - A Nossen, filem. - Il effire à Dresde, t. 1, p. 372. - Premier séjour de Napoléon à Dresde, du 8 au 18 mai, tomb 1, page 383. -.. Il reçoit le roi de Saxe et le rétiblit dans ses étais, til 1, p. 586. - Ésrit à son beau-père l'empereta d'Aufriche qu'il préfère mourir les armes à la main d'se bumettre si l'on veut lui dicter les conditions, est i, p. 395. - Part de Dresde pour marcher sur Bautzen; s'arrête le 18 à Hartau, propose un armistice avant la bataille, t. 1, p. 308. - S'intéresse aux malheurs de Bischoffswerda, t. 1; p. 399. - Établit son quartiergénéral à Klein-Fortgen, devant Bantzen, t. 1, p. 260. -- Livre la bataille de Bautzen, et le soir entre à Boutzen, t. 1, p. 403: -- Le lendemain il livre la bataille de Wurtchen; s'endort sur le penchant d'un ravia; s'arrête après la victoire devant l'auberge de Elein-Beischwitz; ordonae an menument triemplat ver le Mont-

Conisythm, p. 1407 estanion Lin moredu duc de Prioul Je retient à Makersdorff, t. 1, p. 422. - Il fait acheter la maison où Durgo est mort et y fait placer une fustription, t. 11, p. 426. - Il porte son quartier-général à Gorlitz, t. 1, p. 425. — Il arrive le 25 à Buntzlau, le .. 27 à Liegnitz, le 29 à Rosnig, t. 1, p. 438. - De Ros-. nig il se porte à Neumarck, t. 1, p. 440. - L'armistice: étant signé, il :quitte Nedmarck pour 'revenit à . Dresde, t. 1, p. 449. - En passant par Gorlitz; il donne des secours aux incendiés d'un fauboufg, t.f-11, ... p. 112. - Il arrive à Brestle et logé dafis la maison Marcolini, t. 11, p. 14. - Bes dispositions militaires en cas de reprise des hostilités, t. 11, p. 20. - Son plan est de s'établir sur l'Elbe, t. u. p. 23. - Sa conversation arec M. de Mettermich, t/ 11, p. 36. - Ses occupations pendant l'armistice, t. 11, p. 47. - Détail de ses correspondances, t. 11, p. 47. - Visite Torgau, Wittemberg, Magdebourg, Luben et Luckau, t.'n, p. 82. - Se rend à Mayence où it a une entrevue avec l'impératrice, t. 11, p. 82. - Sa fête est célébrée à Dresde, le ro août au lieu du 15, t. 11, p. 91. - Détails sur la manière dont on la célèbre en France, t. II, p. 340. - Il quitte Dresde au moment de la rupture de l'armistice, t. 11, p. 234. - Arrive à Bautzen, t. 11, p. 235. - Fait une reconnaissance en Bohème par Zittau et Gabel, t. 11, p. 238. - Revient sur Blücher et le rejette en Silésie, t. 11, p. 243. - Se retourne vers Duesde, t. 11, p. 247. - Managuere du côté de Stolpen, t. 11, p. 253. - Rappelé à Dresde, il laisse au général Vandamme l'ordre de se jeter entre Schwartzen-. berg et la Bohème, t. 11, p. 263, .... Il arrive à Dresde aw/mement oh l'ennemi commence sen attaque, ti'il,

p. 264. - Va rassurer le roi, t. 11, p. 265. - Repousse l'ennemi, t. 11, p. 271 et suiv. - Dans la muit du 26 an 27, il fait la tournée des avant-postes, t. II. p. 274. - Bataille du 29 devant Dreede, t. u. p. 275. - Napoléon rentre à Dresde trempé par la pluie, t. 11, p. 286. — Son indisposition, t. 11, p. 298. - Malgré les échecs de ses lieutenans, il persiste à conserver la position centrale de Dreade, ton, p. 324. - Il marche sur Blücher, t. 11, p. 326. — Il revient à Dresde, t. 11, p. 327. — Il marche sur Wittgenstein, t. 11, p. 331. -Il centre à Dresde, t. 11, p. 332. - Il se remet de nouveau en marche contre Wittgenstein , t. 11, p. 533. - Il revient à Dresde, t. u. p. 334. - Il se retourne contre Blücher, t. 11, p. 334. - Rentre à Dresde'; enfin, il quitte cette ville le 7 botobre, t. n., p. 364. - Manœuvre sur Magdebourg, t. 16, p. 366. - Rencontre les troupes saxonnes et leur fait entendre la voix de l'honneur militaire, t. 11, p. 369. - S'arrête à Bullen, t. д., р. 370. — Hésite et change de plan, кt.л., .p. 375 et 376 .- Il se décide à revenir sur Leipsiek, E. II, p. 378 — Il a l'espoir de combattre Schwartzenberg fisolément, t. 11, p. 380. - Arrive à Leipsich le 15 octohre., t. 11, p. 382. - Récennait le champ de bataille, t. 11, p. 384. — Distribue les aigles aux régimens de . l'armée du duc de Castiglione , t. 11, p. 384. - Gagne la bataille de Vachau, le 16 octobre, t. ii; p. 39k! -Offre encore la paix en renvoyant le général Merfelilt, t, u, p. 412. - See dispositions pour la hataille du 18, t. 11, p. 417. - Dans la nuit du 17 au 18, il quitte son hiveues, ve réveiller le prince de la Moscowa à Rendnitz, se transporte à Lindenau où il denne des . ordres au général: Bertrand y visite les défilés de lisipsick et revient à Stoetteritz, t. H, p. 417. - Pondant la bataille du 18, il établit sa position au moulin à tabac, t. 11, p. 418. - Voyant la défection des Saxons, il court à Reudnitz pour y remédier, t. 11, p. 425. - Il revient au monlin, t. 11, p. 427. - Il se décide à la retraite, t. 11, p. 432. - Il passe à Leipsick la nuit du 18 au 19, t. 11, p. 432. - Le 19, avant de quitter Leippick, il va voir le roi de Sexe, t.. 11., p. .437. --- Arrivé à Lindenau, il y donne ses derniers ordres, thu, p. 442. — Après l'explosion du pont, il se retire sur la Saale, t. 11, p. 444. - S'arrête dans la muit du 10 au 20 , à Marckranstadt, t. u., p. 444. - Passe la muit du 20 au 21 à Weissenfels, t.u., p. 455. - Réception maladroite qui lui est faite par les jeunes filles de Freyhourg, t. H, p. 456. - Passe la nuit du 21 au 22 à Eckarzberg, t. 11, pc 458. - Arrive dans la nuit du 22 au 23 octobre à Erfurt, t. 11, p 460. - Le 25, il continue la rétraite sur le Rhia, t. 11, p. 472 -Passe sur le comps des Bavarois à Hanau, t. 11, p. 474. - Agrice à Emmefort, t. H., p. 480. - Rentte à Mayence le 2 novembre, t. 11, p. 481.

Nansoum (le comte de) remplace le comte Otto à Vienne, t. 1, p. 117. — Amène M. de Metternich à s'expliquer, t. 1, p. 328. — Pendant l'armistice il vient passer quelques jours à Dresde, t. 11, p. 18. — Il est nommé plénipotentiaire de France au congrès de Prague, t. 11, p. 71. — Quitte Prague après la déclaration de guerre de l'Autriche, et revient à Dresde, t. 11, p. 999.— Meurt à Torgau, t. 11, p. 469.

Nassau (de prince de) fait visite à l'empereur à Mayenbe, t. s. p. 320.

Naumono. Le quartier-général de Napoléon, y arrive le 29

autil, 4.14, p. 368. .... Combat the Namabourg le vo octabre, par lequality due de Cattiglione s'ouvre le passant nous arrives à Lieipsion, t. 17, p. 379.

Nácestárons. Le premièr mouvement de Napoléon est de s'adresser à son besu-père pour traiter de la paix : les . mégociations: commencent, t. 1, p. 38. - Correspondence de M. Otto, t. 1, p. 288. ... Mission de Mi de . Babsa à Paris, t..., p. to. -- Mission de M. le prince de Schwartzenberg & Paris, t. 1, p. 145: - Sa note verbale du 22 avril, t. 1, p. 453. - Mission de M. de Narhonne at Micane, it.: 1 , p. 117. -- Sa note à Mit de Met-. ternich, du a : avril . t. 1; p. 466: - Réplique de M. de Mettefinich, t. 1, p. 467. - Premiere mission de M. de - Bubna à Drende, t. r. p. 396. - Négociation pour un aumistice : lettre de M. de Balina a M! de Stadion! E. I. p. 303. - Lettre ide Napoléon à M. de Vicerice relati-. venient à un armistice, t. v, pl. 3981 Liebtres de M. de · Newelrode à M. de Vicence, après la bataille de Wartchen, pour donner suite eux ouvertures de l'armitice. t, 1,19. 451 mille Lettres de M. de Stadion an prince de Neuchitel eur imme sujet, wu, p. 433. -- Conclusion de l'armistice, t. r. p. 445! 44 Négliciation de · Drosde, préliminaires à l'obverture du congrès de Prague, t. m. p. 16 et 34: - Pièces relatives à cette négociation, t. m, p. 415. - Convention de Dresde' du 30 juin; projets, t. ii, p. 144 et 145. - Texte definitif, t. 11; p. 44. - Retard survenu' dans 'l'ouverture du congrès, t. 11, pl. 70. - Nomination des plénipotentiaires français au congrès de Prague; t. 11, p. 71. -L'Autriche négocie avec les alliés à Trachenbeig; t. 11, p. 83, - Es même temps elle ouvre le congrès de Prague, t. 11, p. 85. - Point de vue sous lequel Napoléon

considère, la conduite de cabinet autrichien . : t.: 11. p. 87... Négosiation confidentielle qui s'engage entre M. de Vicence et. M. de Metternich, L. 11, p. 87.et.89. - Demandes du cabinet autrichien, t. 11, p. 93. --Première réponse de Napoléon, t. 11, p. 94. - La congrès est dissons, t. n., p. 95. - Texte des notes échangées pendant se durée, t. 11, p. 162. .- La négociation confidentielle continue, t. u., p. 96. - Pour en finir, Napoléon offre de céder tout ce qui est en contestation, t. u. p. 97. - M. de Metternich en résère à l'empereur Alexandre, t. 11, p. 96. - Napeléon, partant, pour commencer une nouvelle campagne, demande :qu'on continue de négocier tout en se battant, t. 11, p. 101. - Le duc. de Visence revient de Prague; les adieux qu'il, a regue, na laissent aucua depoir d'accommodement, t. u., p., 235. -- Nouvelles pareles de paix dent le général Merfeldt est ponteur de la part de Napoléon, t. 11, ... p. 411, - Elles nestent sans (sépones / 4,611) p. 416.

Nurrana (le général major somte de) commande, en l'absouce du général Bubua, le corps autrichien qui, nous est opposé sur la frontière de Gabel, t. 11, p. 239.

Neurcharm (le maréchal Berthier, prince de) tombe malade à Komigaberg, t. 1, p. 46. — Après le départ du soi de Naples de Posen, il se rend en France suprès de Napoléon, t. 1, p. 67. — Nota. Il fait toute la campagne de 1813 augnès de Napoléon.

NEUMARCE. L'empeneur y établit son quartier-général le 30 mai et y ratifie l'armistice, t. 1, p. 440.

Nu (le maréchal). Voyes Moscows (le prince de la).

Nicosaï (le comte), envoyé de l'empereur à Carlsruhe; as correspondance, t. u., p. 49.

Tom. II. 2º, Edit.

- Nuinte, fleuve. Retraite de Wilne sur le Niémen ; le duc de Tarente cussio de garder cette ligne ; c. 1, p. 27.— La défection du général Forck nots force d'abandonner le Niémen ; t. 1, p. 45.
- Niens. Réparations de l'amphithélitre remain, t. 11, p. 342. Nuesan. Le quartier-général de Napoléon s'y établit le 7 mai au soir, t. 1, p. 371.
- Negrous (le baron) révolutionne le midi de l'Allemagne, t. н., р. 356.
- Nostrez (le comte de ), général autrichien, franchit la Pleies à la bataille de Vachau, et dégage les Russes, t. 11, p. 460.
- Obusann (le major saxon haron d') se met à la maite de Napoléon comme officier géographe-ditempète que note relative it ton livre, t. 1, p. 369. — Après la bataille de Leipalch on le renvoie à son roi avec une giutification; deuxième note relative à son livra, 4:11, p. 454.
- Onn (l'), fleuve. Les conques passent l'Oder, t. 1, p. 68.

   Cette ligne militaire étant livrée par le général prusfien Bulow, source armée est forcés de se natirez aur Berlin, t. 1, p. 90. — L'armée française sevient sur les bords de l'Oder, t. 1, p. 441.
- Officials Verrotnance. Lists des officiere d'ordonnance, t. 1, 'p. 53%. — Bétail des méssions qu'ils ont à remplir pendant l'armistice, t. 11, p. 49.
- Ollimonr, village entre Buttelstadt et Refert. Hapoléon s'y arrête quelques heures le 22 octobre syant de revenir à Erfurt, t. 11, p. 460.
- ORDAL. Combat du col d'Ordal, s. H., p. 3494
- Onnano (le général de division) commando une division de cavalerie de la garde, t. 1, p. 350.

- Ostuanas (le générali musa) se dévens pour amêter Venir denume aux portes de Toplitz, t. 11, p. 344.
- Orro (le comte), ambassadeur de France à Vienne, rend compte des dispositions de l'Autriche, t. 2, p. 38. — Texte de sa correspondance relative à l'intervention autrichienne, t. 1, p. 288. — Il est remplacé à Vienne par le comte de Narbonne, t. 1, p. 117.
  - Oudinor (le maréchal). Voyer Rescio (le duc de).
- Ounco. Ouverture du canal de l'Ourcq le 15 août, t. H., p. 342.
- Pac, aide de camp polonais de l'empereur, le rejoin à Dresde, t. 1, p. 334.
- Pactron (le général de division) commande une division du corps du maréchal Oudinot, t. 1, p. 330.
- Pasouz (Arrighi, duc de), notifie l'armistice aux généraux Woronsoff et Czernichef, t. 11, p. 4.— Organise un corps de cavalerie à Leipsick, t. 11, p. 80.
- PAIRROS, officier d'ordonnance. Sa mission du côté d'Égra, t. 11, p. 51.
- Palais et résidences impériales. Relevé des dépenses que l'empereur a fait faire pour leur rétablissement, t. 1, p. 86.
- Parz (do.) Pie vu. Son adjour à Fontainebless ; prélets qui l'entourent; ses conférences avec Napoléon; soncordat qui en résulte, t. 1, p. 52.
- Pans. Adresse présentée par la conseil général de Paris, à la nouvelle de la défection du général Yorek, t. 1, p. 48. .... Relevé des dépenses faites par Napoléon pour l'embellissement de la capitale, t. 1, p. 85.
- Panna. Cette ville entre en jouissance le 15 août de 20n nouveau pont di Borgo, t. 11, p. 343.

Parent, rivière près de Leipsick, (sombet de la). Le 16, t. 11, p. 404. — Le 18, t. 11, p. 419, 426 et 429. ille 19, t. 11, p. 438, 440 et 445.

Prantsans (la guerre des) devient plus active que jamais sur la fin de septembre, t. ir, p. 555.

Pasquisa (le baron), prefet de la police, est appelé à divers conseils que l'empéreur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.

Pastoner (M.), auditeur au conseil d'état, dirige les bureaux de l'administration militaire du comte Daru à l'armée, t. 1, p. 55.

Pécau. L'armée ennemie s'élance de cette ville pour nous attaquer à Lutzen, t. 1, p. 353. Le quartier général de Napoléon s'y établit le 3 mai, t. 1, p. 368.

Pray (general italien). Sa division fait partie du 4°. corps, t. 1, p. 323. — Échec qu'elle éprouve le 19 à Konigs-Wartha, t. 1, p. 410.

Pascunux (legenéral de division) commande une division dans l'armée du prince d'Eckmülh, t. 1, p. 330. — Cette division éprouve de grandes pertes dans une rencontre avec l'ennemi, t. 11, p. 357.

PRIRAMALDE. Le général Vandamme s'y établit, t. 1, p. 312.

Mapoléen y passe la muit du 26 au 17 septembre,

L. u., p. 333.

Present (M. de), ministre de Bavière à Dresde, t. u, p. 352.

Present (le général de division) cammande une division dans l'armée du général Vandamme, t. 1, p. 330.

Pare (le général), lieutemant du prince Eugène à l'armée d'Italie, t. u, p. 67, — Quitte l'armée pour se retirer chez lui, t. u, p. 350.

Plaisance (le prince le Brun, archi-trécorier, duc de), 25-

siste aux différens conseils qui se tiennest aux Tuileries, t. 1, p. 24.

Plaisance (le général Charles le Brun, duc de), aide de camp de l'empereur, annonce à Napoléon la mort du duc de Frioul, t. 1, p. 422.

Planswitz, village de Silésie. Les généraux des deux armées y signent l'armistice, t. 1, p. 448.

Poinsor (le général) est fait prisonnier dans une rencontre avec des troupes légères, t. 11, p. 3,

Portavia (le général) est chargé de défendre Thorn, t. 1, p. 62.

Pologne, Polonais. Voyez Varsovie (grand-duché de).

Poménamir. Est évacuée par le général Morand, t. 1, p. 320.

Poniatowski (le prince) ramène de Russie trente pièces de canon avec son corps d'armée, t. 1, p. 30. - Est entraîné sur la Pilica par la retraite de l'armée autrichienne, t. 1, p. 73. - Convention entre l'Autriche et la Saxe relative à la retraite de l'armée polonaise sur la Lusace par la Moravie et la Bohème, t. 1, p. 472. - Le prince et son armée arrivent à Zittau, t. 11, p. 80. -Sa première opération après l'armistice a pour but une reconnaissance en Bohème sous les ordres de Napoléon; t. 11, p. 238. - Pendant la bataille de Dresde il reste chargé d'observer les défilés de la Bohème du côté de Zittan, t. 11, p. 253. - Rappelé en deçà de l'Elbe, il dispute à l'armée de Schwartzenberg la route de Leipsick, t. 11, p. 379. - A pris position en avant de Leipseip à Dolitz, sur la Pleisse, t. 11, p. 385. - Pendant la journée du 16 il défend glorieusement la ligne de la Pleisse, to 11, p. 500. - Il est fait marechal d'empire, t. 11, 408. - Pendant la journée du 18 il soutient

- l'effort des Autrichteus à Bolits et à Connewitz, 11, p. 420. Dernières paroles de Poniatowski, t. 11, p. 434. B défend le faubourg du midi de Leipsick, t. 11, p. 441. Se mort, t. 11, p. 445. Ses funérailles, t. 11, p. 451.
- Pours. Relevé des pouts que Napoléon a fait construire, t. 1, p. 79.
- Postulation. Augmentation de la population mulgré vingt aus de guerre, t. 1, p. 75.
- Pears (le doctour), médecin du pape: A Fontainebleau l'empereur lui accorde une pension sur sa cassette, t. 1, p. 52 et 59.
- Pears manumes. Relevé des dépenses faites par Napoléon pour la construction et la réparation des ports de mer, t. 1, p. 82.
- Pesse, capitale du duché de ce nom en Pologue. L'armée feançaise sevenant de Russie s'y arrête un moie, t. I, p. 67.
- Posimia, village entre Weissenfell et Lutten. Combet dans ce défilé le 1<sup>er</sup>. mai ; le maréchal due d'Estrie y est emporté pay un boulet, t. r., p. 540.
- Paagut ( congrès de ). Foyes Nésociations.
- Passèr, efficier d'ordennance de Napoléon, est blessé à Lutzon, t. 1, p. 357. — Sa mission dans les cantonnemens en Luzzoe pendant l'armistiée, t. 11, p. 50.
- Parvour, premier commis du cabinet, fait le service du cabinet pendant la première partie de cette campagne, 4, 1, p. 334.
- Passenurz, village sur le bord de l'Elbe, un-dessus de Dresde. Dispositions paur y jeter un pout, et y forcer le passage du fleuve, t. 1, p. 577 ét suiv.
- Primar (le prince) vient à Mayence faire une visite à Na-

polition, t. 1, p. 3ae, — Le courte Hédouville réside auprès de lui comme ministre de l'empeleur, t. 11, p. 49. — Le prince revisent une seconde fois à Mayence pendant l'entrevue de Napoléon et de Marie-Louise, t. 11, p. 84. — Il se retire d'Aschaffenbourg, et se réfugie dans son évêché de Constance, t. 11, p. 357.

Prostration, village de la plaine méridionale de Leipsick. La betaille du 18 se livre autour de ce village, t. 11, p. 419, 420 et 421.

Paussa: Le duq de Bassano, passant par Berlin à son retour de Russie, reçoit des ministres prussiens les protestations les plus fortes sur la persévérance de leur cabinet -dans l'alliante, t. 1, p. 30. - Défection du général Yarck, t. 1, p. 45, - Le roi se montre indigué, t. 1, p. 50. - Il écrit de sa main au roi de Naples, t. 1. p. 206 et 198. - Lettre dans laquelle en rend compte de la proposition qu'il vont faire pour resserrer l'affiance par un mariage, t. 1, p. 210. Nouvelles inquiétudes .que donne-co cabinet, t. 1, p.:65. - Le voi part brusquement de Potsdam pour se rendre à Breslau, t. 1. p. 66. - Les cantonnemens prussiens ouvrent le passage de l'Oder aux rosaques; défection du général Bulow, & 1, p. 68. - Arrivé à Breslau, le ministère prussien se trouve dominé par les sorrphées des sociétés secrètes, t. 1. p 99. - En même temps qu'il propose à la France son intervention pour un armistice, t. 1, p. 99, -- il negocie son alliance avec la Russie, t. t. p. 100. - Il anit par nous déclarer la guerre, t. 1, p. 101. - Les pièdes relatives à cette déclaration sout au supplément, t. 1. p. 224. - Levroi de Prusse quitte un moment son quartier-général pendant l'armistice pour aller visiter Charlottembourg et Berlin , t n , p. 84.

Pozzen (le ginéral de division) commande une division dans l'armée du ginéral Lauriston, tet, p. 530. — Inquiérade que l'on a sur cette division après la hatrille de la Katzbach, t. 11, p. 309. — Perten de cette division, t. 11, p. 323.

Prans. Après la bataille de Dresde, l'empereur arrivé a Pyrna, se sent indisposé, et retsurne à Dresde, t. n, p. 298. — Il passe à Pyrna la muit du 11 au 12 septembre, t. n, p. 552. — Il y revient le 15 septembre, t. n, p. 335. — Et le 18 septembre, t. n, p. 334.

RAGIOWITCH (le général bavarois.) La división qu'il commande fait partie du doussème corps ; t. 1, p. 324! — Sa division se distingue à la bataille de Bautsen i, t. 1, p. 408.

Basuss (le maréchal Marmont, duc de ) va presidre le commandement d'un corps d'armée à Mayence; t.1, p. 110. - Il arrive à Gotha avec le sixième corps, t. 1, p. 312. - Il commande la droite à la bâtaille de Lutzen; beau fait d'armes à Starsiedel, t. 1, p. 350. - Son corps d'armée agit au centre à la bataille de Bautzen; c'est une de ses divisions qui enlève Bautzen, til ; p. 405. - Il s'avance sur la Silesie en côtoyant la Bobeme, t. 1, p. 435. - Arrive au pied des remparts de Schweidnitz, t. 1, p. 438. - Commande le centre à la bataille de Dresde, le 27, t. 11, p. 276. - Poursuit l'ennemi par la route de Dippodiswalde, t. 11, p. 200. - Il est détaché d'Eilenbourg ; sur Leipsick, t! 11, p. 380. - Son corps d'armée reçoit les attaques de Blücher sur la Par-· tha, le 16, t. 11, p. 59r. - Le maréchal y est blessé, t. 11, p. 406. - Il continue de défendre la ligue de la Partha, le 18, t. 11, p. 426. - Le 19, fl'défend le fluRama, village de la pleine de Lutzen. Le maréchat Ney soutient dans ce village l'attaque de Blücher, t. 1, p. 344 et suiv.

Rappe (le général comte) arrive à Dantzick, t. 1. p. 30. —

Est chargé de la défense descrite place, t. 1, p. 63. —

Ce qu'il a fait pour justifier la confiance de l'empereur,

t. 11, p. 8.

RAYMEVAL (M. de), ancien secrétaire de légation. L'empereur revient de Russie sous son nom, t. 1, p. 2. — M. de Raymeval accompagne M. de Bassano à l'armée, .t. 1, p. 426. — Est nommé premier secrétaire de la légation de France au congrès de Prague, t. 11, p. 71.

Razour (le général de division). Il commande une division dans le corps du maréchal Saint-Cyr, t. 1, p. 330.

RECESE (le général bavarois). Les cadres de sa division sont surpris par les cosaques à Langen-Salsa, t. 1, p. 3.18.

Reccio (de maréchal. Oudinot, duc de) commande le douzième corps, t., 1, p. 323. — Commande la droite à la hataille; de Bautzen, t. 1, p. 403. — Après, la bataille de Wurtchen, il est détaché dans la direction de Berlin, t. 1, p. 417. — Reçoit à Luckau la nouvelle de l'armistice, t., 11, p. 2, — L'armistice expiré, il reprend sa marche offensive sur Berlin, t. 11, p. 232. — Il est repoussé à Gross-Beeren, t. 11, p. 300. — Remplacé par le prince de la Moscowa, il est appelé au commandement d'une partie de la garde, t. 11, p. 336. — Les deux divisions qu'il commande soutiennent le duc de Bellune à la hataille de Vachau, t. 11, p. 397. — Le 18, il soutient les Pelonais à Dolits, t. 12, p. 420. — Après la bataille de Leipnick, il commande à l'arrière-garde et protége la retraite, t. 11, p. 452.

REMANUE, de Saint-Jean-d'Angely (le comte), conseiller d'état, est appelé à divers conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.

Reigenbage (combet de) le 21 mai, t. 1, p. 420.

REILLE (le général comte). L'armée qu'il commande est à Valladolid, t. 1, p. 32.

RRIBHARD (le baron), ministre de l'empereur à Cassel. Sa correspondance, t. 11, p. 49 et 352.

REMOULT, médecin des prisons. Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 1, p. 166.

RETRAITE de Leipsick jusqu'à Erfurt, t. 11, p. 452. — D'Erfurt jusqu'au Rhin, t. 11, p. 472.

RECORITZ, village près de Leipsick. Napoléon y établit son quartier-général le 15 octobre, t. 11, p. 584.

RETHING (le général comte) ramène de Russie l'armée encenne et soutient à Kalitz un combat désavantageux contre le général Wintzingerode, t. 1, p. 69. — Arrivé à Dresde, il cherche à s'y maintenir contre les alliés et finit par se retirer du côté de Torgau, t. 1, p. 121. — Le septième corps se réorganise à Torgau, et le général Reynier, qui continue de le commander, se retrouve placé à la tête des Saxons, t. 1, p. 383. — Il soutient la première marche du maréchal Ney sur Berlin, t. 1, p. 583. — Il revient ensuite sur Bantsen et preud part à la manœuvre qui décide la victoire, t. 1, p. 411. — S'avance sur la Silésie par la route du centre, t. 1, p. 435. — Commande le centre à la bataille de Gross-Beeren, t. 11, p. 302. — Il commence une nouvelle marche sur Berlin dans les derniers jours d'oc-

tobre, t. H., p. 370. — Est rappelé sur Leipsick, t. 11, p. 378. — Le 18 il occupe la position de Renduitz, t. 11, p. 419. — Les Saxons l'abandonnent, t. 11, p. 423. — Le 19 il défend le faubourg de Rosenthal à Leipsick, t. 1, p. 433 et 441.

Run. L'armée française revient sur le Rhin, t. 11, p. 464. Rioand (le général de division) commande une division dans l'armée du prince de la Moscowa, t. 1, p. 330.

Rim (traité de) qui consomme la défection de la Bavière, t. 11, p. 376.

ROCHAMBEAU (le général) commande une division dans l'armée du général Lauriston, t. 1, p. 330. — Il enlève la position du Wolhberg en Silésie, t. 11, p. 246. — Il est tué sous Leipsick, t. 11, p. 428.

Recmar (le général) commande le génie à l'armée, t. 1, p. 325. — Propose à Dresde un plan de défense rétrograde, t. 11, p. 31. — Note relative à ce général, t. 11, p. 447.

Rocuer (le général) rejoint Napoléon à Lutzen avec les bataillons de la garde qui restent de la campagne de Moscou, t. 1, p. 343. — A la bataille de Dresde il débouche par la porte de Pyrna, t. 11, p. 272.

Ross. Adresse présentée par cette ville à Napoléon à son retour de Russie, t. 1, p. 10.

Roms (le roi de). Dispositions pour son couronnement, t. 1, p. 29.

Rosnic, petit village de Silésie, où l'empereur établit son quartier-général le 28 mai. Un incendie le force d'en sortir, t. 1, p. 438.

Rosmus (général de division), Polonais, commande une division dans l'armée du maréchal Poniatowski, t. 1, p. 330.

- Rourss. Relevé des principales routes ouvertes et construites par Napoléon, t. 1, p. 83.
- Roux (M.) dirige les bureaux des Relations extérieures à Dresde, t. 1, p. 426.
- Rovínico (le cardinal) assiste au Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52.
- Rovico, Savary (duc de), ministre de la police, est enlevé de son hôtel par Lahorie, et conduit à la Force. Voyez l'Affairs Maler, t. 1, p. 13 et suiv.
- Rurro (le cardinal) assiste au Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. — L'empereur lui donne le grand-aigle de la Légion-d'honneur, t. 1, p. 58.
- Romicai (M. de), anditeur au conseil d'état, est envoyé auprès du prince de Dessau, t. 11, p. 49.
- Russir. Napoléon n'a pas d'aversion pour une paix qui serait glorieuse à cette puissance, t. u, p. 80.
- SAALE, rivière de la Thuringe et de la Saxe. L'empereur entre en campagne sur la Saale. Il passe cette rivière à Naumbourg; le vice-roi la passe à Mersebourg, t. 1, p. 338.
- SAINT-AIGNAN (M. le baron de), ministre de France à Weimar, se trouve sur le passage de Napoléon au retour de Russie. Travaille avec lui à Erfurt; transmet ses ordres sur divers points de l'Allemagne, et lui prête une voiture, t. 1, p. 6. Continue de résider à Weimar comme ministre de l'empereur, t. 11, p. 49.
- SAINT-CYN (le maréchal comte) quitte l'armée à Posen, t 1, p. 67. Est mis à la tête du quatorzième corps d'armée formé pendant l'armistice, t. 11, p. 226. L'empereur, quittant Dresde au moment où les hostilités recommencent, laisse le maréchal Saint-Cyr dans cette capitale

pour y attendre Schwartzenberg, t. 11, p. 234. — Le maréchal est attaqué, t. 11. p. 251. — L'empereur arrivant à Dresde approuve toutes les mesures de défense qu'il a préparées, t. 11, p. 266. — Le maréchal Saint-Cyr enlève la position de Strehlen à la journée du 27, t. 11, p. 280. — Poursuit les Russes par la route de Maxen, t. 11, p. 290. — S'arrête en observation sur les frontières de la Bohème, t. 11, p. 325. — Napoléon, se décidant à quitter Dresde, y laisse le maréchal Saint-Cyr avec trente mille hommes, t. 11, p. 367. — Cette armée reste abandonnée à Dresde par suite du mouvement qui ramène la grande-armée sur le Rhin, t. 11, p. 467.

SAINT-GERMAIN (le général) charge les Bavarois à la tête des cuirassiers (bataille de Hanau), t. 11, p. 477.

SAINT-MARSAN (le comte), ministre de France à Berlin.

Effet produit par la défection du général Yorck, à Berlin, t..., p. 50 et 203. — Avis qu'il donne de la disposition où l'on est de faire une alliance de famille, t..., p. 50 et 210. — Il suit le cabinet prussien à Breslau, t..., p. 66. — Reçoit une proposition d'armistice, t..., p. 99; — bientôt après une déclaration de guerre, t..., p. 100 et 231.

SAINT-MARSAN (le capitaine), officier d'ordonnance de Napoléon, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.

SAINT-Prinz (le page), fait la campagné en cette qualité, t. 1, p. 334.

SAINT-SÉBASTIEN vient de succomber sous un second assaut, t. 11, p. 345.

Salamon (le capitaine), employé dans le cabinet du prince de Neuschâtel pendant la campagne, t. 1, p. 334. — Suit le détail du mouvement des troupes, t. 11, p. 55. Sancousto (le prince) commendera le despise hen de la Pologue, t. I., p. 30.

Sanama (M), socrétaire général du ministère de la police.
Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 1, pp. 163, ...

SATART, segres House (duc de).

Saxu l'he roi de à fait une visite à Napoléon au moment où il passe à Drosde à son retour de Russie, t. . . . p. 4. -Quitte Dresde à l'approche des partisans ennemis, t. 1, p. 120. - Embarras de sa situation à Ratisbonne, s Napoléon lui envoie le général Flahaut, t. 1, p. 318. --- Ce neince, tiraillé par les intrignes de l'Autriche, quitte Ratishonne pour aller s'établir à Prague, t. 1, p. 3a1. - Nuages qui s'élèvent dans l'esprit de Napoléou relativement à la conduite, du gouverneur de Torgan; mission de l'aide de camp Montesquiou à-ce sajet , t. 1, n. 378. - Pièces relatives à l'influence exercés à cette époque par l'Autriche sur le cabinet sauon, t. 11 p. 472 et suiv. - Le roi de Saxe donne toute satisfaction à cet égard; il est toujeurs le plus sidèle des alliés de Napo-Mon, t. 1, p. 386. - Il revient à Dresde, t. 1, p. 387 --- Principaux personneges de la cour de Saxe résidant à Dresde pendant l'armistice, t. 11, p. 58. - Situation du roi à Dresde, quand il aperçoit l'ennemi des fenêtres de son palais, t. 11, p. 264. - L'empereur, descendent de cheval, ve le voir, t. u. p. 265. -- Après la butaille du 27, Napoléon vainquour out recu dans ses bras, t. 11, p. 286. - Efforts du roi pour contenir ses troupes dans le deveir, t. 11, p. 35q. - Il vont enière Napoléon qui quitte Dresde, t. 11, p. 366. - Il s'arrête à Blienbourg tandis que Napoléon se porte sur Düben, t. 11. p. 370. - D'Ellenbourg il suit les mouvemens de l'avorde sur Leipsielt, & tr, p. 364. --- Il arrive à Leinsich avec sa fainfile, t. 11, p. 384.— Au moment de la retraite, Napoléon lui envoie le duc de Bassaro, t. 11, p. 432. — Avant de quitter Dresde, Napoléon va le voir; leurs adieux, t. 11, p. 437.

Saxa ducale. Le bataillon de la Saxe ducale se laisse désarmor par l'ennemi à Eisenach, t. 1, p. 318.

SAXORS (paysans). Leurs soins empressés pour nos blessés, qu'ils transportent sur des bronettes, t. 1, p. 417.

- Sahoun (troupes sexonnes). Lâchent pied à la bataille de Gross-Bèoren, t. 11, p. 302. Lâchent pied à la bataille de Donnewits, t. 11, p. 329. Sont provoqués à la désertion, t. 11, p. 359. Désertion du bataillon commandé par le major Bunau, t. 11, p. 359. Allocution de l'empéreur aux troupes saxonnes, t. 11, p. 369. La 18'octobre, au moment en la bataille est le plub engagée, toute l'armée saxonne sort de nos ranga pour passeu dans ceux de l'empereur, t. 11, p. 423. En quittant Leipsiek, l'empereur renvoie au roi quelques escadrons saxons restés avec nous, t. 11, p. 444.
- Schannen (le général prussien), auteur des fameux règlemons de la landwer et de la landsturm, est tué à Lutsen, t. 1, p. 361.
- Scansram (entre Erfurt et Francfort). Le quartier-général s'y arrête le 28 octobre, t. m, p. 473.
- Scausrum Combet soutent dans ce village, le 18, pendent là déuxième bataille de Leipsick. t. 11, p. 426.
- Sanctivament (le général), pléaipotentiaire peur la négotial tion de l'armistice, t. 1, p. 443: — Et commissaire peur l'exécution dudit armistice, t. 1, p. 446.
- Schwartzmuzzo (le prince de) est à Byalystock, outwrint Varsovie, t. r, p. 29.— Négorie avec les Russes sur la Vistale et leur livre le grand-duché, t. 1, p. 68. —

Son armée se retire sur la Pilica, à l'abri de l'arrangement qu'il vient de prendre avec l'ennemi, t. 1, p. 73. - Il quitte son armée pour revenir à Vienne, t. 1, p. 98. - Est envoyé à Paris auprès de Napoléon, t. 1, p. 125. - Mot qui lui échappe, relativement au mariage, dans une conférence avec le duc de Bassano, t. 1. p. 388. - Sa note verbale du 22 avri -, t. 1. p. 453. -Est désigné pour commander l'armée des allies coutre neus, t. 11, p. 38 et 88. - Ses dispositions pour déboucher de la Bohème, t. 11, p. 240. - Sa marche sur Dresde, t. 11, p. 251. - On croit un moment qu'il vient d'être tué devant Dresde, t. 11, p. 291. - Difficultés-de sa retraite, t. 11, p. 310. - Il renvoie Wittgenstein sur Dresde, t. 11, p. 329. - L'y renvois une seconde fois, t. 11, p. 333. - A l'arrivée de Benigsen toute son armée descend des montagnes, t. 11, p. 364. - Il met douze jours pour arriver dans les environs de Leipsick, t. 11, p. 380. - L'empereur s'avance sur lui dans l'espoir de le combattre isolément, t. 11, p. 381. - Schwartzenberg attaque l'armée française dans la plaine méridionale de Leipsick, t. 11, p. 392. - Il pénètre dans les faubourgs du midi, t. 11, p. 439. - Son avant-garde poursuivant notre armée en retraite arrive à Weimar par la route d'Iéna, t. 11, p. 459.

Schweidnitz, place forte en Silésie. L'armée française arrive à ses portes, t. 1, p. 438.

Sásastiani (le général) chasse les coureurs ennemis de la vive droite de l'Elbe, t. 1, p. 327, — Rejoint la grande armée sur le champ de bataille de Bautzen, t. 1, p. 417. — Marche sur Glogau, t. 1, p. 435. — Enlève un convoi d'artillerie à Sprotau, t. 1, p. 437. — Fait des charges heureuses à la bataille de Vachau, t. 11, p. 394.

- 174**Pa espéleties claires** auscien Berensissiènna-les élalistemes electroste de Alegrana de 1843 poi lévidos de vietoixel electroste Alegrandorte de 1858 poi le 1858 poi le

Sathagusa, près d'Ochatz. Le quartier impérial y arrive le 7 octobre, t. n, p. 369.

Shiefik (le president). Son discours sur l'hérédité du trône

Sastau Mariner française entre en 80ésie, t. 1; p. 455.

Socificio generales. Leter influence sur les troupes allemandes, t. 115 p. 357.

Solde. Napoléon tire des caves du pavillon Marsan les mil; lions nécessaires pour aligner la solde de l'armée pendant l'armistice, t. 11, p. 56.

Sommeran (le château de) à Pyrna. L'empereur le fait for-

Sonium (le général) commande l'artillerie de la garde, v. 1,° p. 325.

Souram (le général) organise deux corps d'armée à Mayence, t. 1, p. 36. — Sa division fait partie de l'armée du
prince de la Moscowa, t. 1, p. 330. — Commande l'avant-garde de la grande armée au passage de la Saale,
t. 1, p. 338. — Id. au combat de Weissenfele, t. 1,
i.p. 338. — Id. au combat de Weissenfele, t. 1,
i.p. 357. — Arrive trop tard à la bataille de Lutzen,
t. 1, p. 357. — Arrive trop tard à la bataille de la Katzbach, t. 11, p. 307. — A Leipsick, les deux divisions
qu'il commandé perdent la journée du 16 à flotter entre
les deux champs de betaille, t. 11, p. 392 et 406.

Soulin (le commandant). Ses interrogatoires dans l'affaire Malet, t. 1, p. 141 et suiv.

Soult (le maréchal). Foyes Dalmatte (duc de).

Spandau (la forteresse de) s'est rendue, t; 11, p. 11.

Tone II. 2º. Edit.

Smortiv (odiabatide) 4 la 27 mai, pù, le général Sébastiani énléve un control d'artillerie, t. 1, Pa 437-.... Stabien (le comte de), ministre authichien ; est envoyé au 'miartier-general des alliés, t. s., p. 390. - Lettec que son collègue, M. de Bubna, lui ésrit pour un aquistice, 11t. 1,19. 305. L Réponse de M. de Stadion, t. 1, p. 433. STARRIBERG (M. de), millistre busse del liennes On intercepte ा प्रेष्ट एक्सरांटाड वृष्यं में envoie केडक edusp र-४ क्रम्म उसे - जान Strantfort, villinge de la plaine de Luisen, pà le carpe d'armee du duo de Raguse se couvre de gloine, . 1. 14 D. 366. Sturren (capitale : de la Poméranie pressionne) a L'annemi investif cette place : le général Grandean set changé de 'la défendre, trè, p. 7 s. -- Lo général Rufresso l'essemplace, t. h, projecticatide sette garnison pondent farmistiee : ibidem. - Correspondance du gandral Dufresse . Cavec les Prossions parising partition of the many Sucher (he marechal) .. Koyes Auturha (duc d'). Sulpr. Traite de la Suede avec l'Angleteure stein perast. (Voyes musei Bancapolium) . . . . q banqle Susrention b'année de troutosia heurequiarrence le 120 juin, . a Goeberstor ff it any p. 443 hand hall be sal - out a 1 1000 . . . . . . . . . . . . . A CC 29 30 A Thirting (M. de), prince de Bénévent, est appelé sux " frequens conseils que l'empereun sientmans Tailenies, throp: 24. the the offered terror terror imposerable TARENTE (le maréchal Mucdonald, due de) course la getraite ini le Memen, lavec trente mille becamts français et prussiens, elegisk sky. --- Est forné aparalt diffection du general Yorek, de quitter la ligne dut Niemen, test, p. 45. - Pièces relatives à cette affaire, to 11 mairos. Le duc de Tarente se rend sun l'Elbe pourry prendre le commandement d'un des nouveaux sorse d'atmés qui

s'y rassemblent, t! 11, p. 691 - Hiest stand fabe à la tête du onzième corps, t. i., p.: 3571 -- Ses premiers coups retrouvent York att pout de Merseboung, t. 1, p. 332 -Il arrive avec le vice-roi dans la plaine de Lutzen, t: 1; b. 344? ... Y commande la gruche de la betaille, t: 1. p. 540 et suit. 4 Commande l'avant-garde qui " potrivate l'ennemi au delà de l'Elba, t. b, p. 382, 777 Aprive aux pontes de Bautzen (t./14 ) 383, ToSon corps d'armée occupe une partie de la dreite est le ghamp de bataille de Buutged, v. 1, p. 403, ... Manche gur. la Si-Mesie en abtoyant la Bohème', ti 1-11-pa/435. -- Arrive · aux portes de Schweidnite, t. e, p. 438. .... Après l'ar-"mistice, ce "maréchal; reste chargé du commandement 'des moupes opposées à Blüther en Silésie, 4. u, p. 248. Ferd la bataille de la Katzbach , t. a., pi. 305, 777 Se replie derrière la Sprée après divers mouvemens, 1.,11, p. 334. - Reprise Felbe, et suit Napoléon dans son mouvement sur Migdebburg, :tt-m; p., 368, ... Arrivé, à Leipsick, il prend position au village d'Holshausen, t. 11, 'vi 388. - Il commande la gauche à Vachau, le 16, 1. 11, p. 396. - Le 18 il défend la position de fitestterits, it. 11, p. 419 et 421. - Le 19 il défend les faubourgs de \* Lefpskik, 't. 11; p. 44 r. - Napoléon, sortant de Leipsick, donné à ve maréchal le commandement des trois, corps d'armée qui restent encore dans cette ville, t. 11, p. 443. Après l'explosion du pont, le duc de Tarente passe PEleter's laimage, t. ii, p. 444. .- Il sondwit l'attaque obstro les Bavanois dans la forêt de Hanau, t. µ, p. 475. Tarracous (la place de) est secourse par le marechal Surichet, ti is, p: 64. --- Est-démantalée, t., q, p. 347. Tterry général de division. Se division, fait partie, de l'ar-... mésoda dus de Bellune, b. 1 . p. 1330 mali astaturo

Torressons fait contraler la garnison del Brêmedt au, p. 357. Tarénant (de général): Sa division fait partié de l'acmée du : princord Schwidde Itali, 41.356.41 / - . Tauches de génétal saxon), gouverneur de Forgan Dinages queisa conduite alème dans l'esprit de Naphléon relativement hala politique de la Saxenstaniapi 398. Milatires du soi de Sane à ce gonverment, de purpe 44 quie - Guerre . . de partisens qu'il nome fait sur le stoute d'Erfact ditti. n p. 345 ave Répands des proclamations, pour ébander la ig fidelitä des tepunges bangangen austi perongs int egrop Trong place située ann la Vietule, Garnison, laissée dins cette induces some less ordres du géstémbliPattenin joits 1, p. 62. — S'est rendue, t. 11, p. 11. Toggerga (combet die) esteutente par le chénérale reisse Osterman contrecte général Vandamme, tad, passis en La ... grapdu, actué de allohème a médalla de dema a de distrible de Dresde, t. 11, p. 322. - Reconnaissances militaires faites sous les yeux de Napoléon dans la vallée de Tœplitz, A sea Le quartier imperial a care tall 35 at a mention and a said Torgau, place forte sur l'Elbe. Lettres du roi au pouver-. - mtur (Phiebhani, pendant leunigischliebrihgiber, pengg. - L'ampereur voenvoissie monvelle de labvittuire de Lutzen par des habitans de Pégau, t. 1, p. 369è et Gette - : gatnisth sempeldins is devoir; thurth Giblis-Alapolebh quartier géneral de 🗡 qui**c8n q y tétabilépahatisis** TRACHERBERG, ville de Silésie. Les souverains alliés y établisagne leust quartien-mineral pendade d'aministite pendade, - pt 18 m-Confinences qui s'y piennentopoud kocoquidestion de la guerre, t. 11, p. 82. Tuiven (le manithal Mortier; duc de), Comman de la pourie , gardey to a.pp 3841 344 Dirige la déralèse attimule de Maya

et reste maître de ce village, qui nous donne la victoire

- dans les champs de Lutzen ...ti-t ( pu 166. 111 fe fotrouve ... à la tôte de la parde inspériule de la bataille de Bautson, t. 1, p. 403. - A la bataille de Dreide de commande les sorties qui se sont par les portes de Platten et de Dispodiswaldo, t. M. p. 266. - Communde la gauche la iontrice du lendemain, t. 11, p. 276 ுகைய்-eur iz route de Byrma, மாரு ந. அதே. ப்பட்ட 48. à ·· la hataille die Vachau, ses tieur divisione combittent les Russes, to a pri 306: - Lest Simbles remplacent le corps du général Bertrand dans la guide des défités de dindenni persopal tracitado dinirio distrominande l'airière-gaude idans le petraise d'Erfurt, sur le Rhin? 14? 11. p by - bestrending tur night p. 470. Tumbus éleschants de », premiers élianthellationaltre sue la garde-robe, fair la cumpagné, it was p. \$341100 Traductible général) establessé sula balaide de Dessieque, ... Dresde tat, p. 529 - Be mar energemittenberger sous to vent de landon ties le callec de Lople. VACH. Le quartier impérial s'y arrête de 26 octobre pit in, Locan, place force sur fath a street unit rate Vacam, villagerdellerplaine mérbdisquale de Lelipsich. La of hataitle dat so sais donne kutounede exervillage of the it, tutzes, par des habitatis de le militia pi analogo (dette .Watensto, village situé sur la stoute sle Pégan à Dresdey Le quartier-général de Napoléon s'y établis le 6 mai 🕫 1, at pr 37ste sman ener en tonseas de offer anese apart Vamer delemarichale Kellermann, duop der) espenise à an Mayenou les colonnes qui vont rejoindre l'armée, tu u, tion de la spierre, t. 20 p. 52. Vatera (16 somte de). A la betaille de Vathantit alriveravec ...st cavalquis sur la dérnière position de l'enneusly & 11, ் அ**ந்திறு,** நடிக்க கடிக்கு ஆட்ட கடிக்கு முற்று

p. 450.

. 45 1

V. AN BREE, peintre flamand. Son tables a représentant l'antrée de Napoléon est placé au palais d'Amsterdament, 11-p. 342. YAMAMAR (le général comte), Le corpa d'apmée qu'il commande se rend d'abord de Wesel sur le Bas-Elbe. . 21 1, p. 110. - A la fin de l'armistice il remonte l'Elhe, et vient de Magdehourg à Dresde, t. 11, pp. 801 - Napoléeu. rappelé à Dresde si dirige le général Vandamme sur les derrières de Schyartenberg instructions qu'il ini transmet par la général Hazo, t. u. p. 259. - Le monsement qu'il opère a décidé la retraite, de Schwartzenberg, à la jourgée, par tour p. 194. - Sa marche par Pyron . sur Peterqualde, ti ii. p. 294. - Diesetre de Culm; Vandamme y est fait prisonnier, t. 11 , p. 313-et. suiv. -Le comte de Lobau prend le commandement des sitbris deson gorps, diarmée, t, u, p. 325, a.m. Vanpanta (M. de) réside à Darmetedt comme ministre de VARSONIE (la ville et le grand-duché de), L'emperaux, à son retour de Russie, traverse Varqueies et, y donne qudience aux principaux ministres polonais, t. 1, p. 3.,-Cette capitale de la Pologne est couverte par la retraite du prince de Schwartzenberg, L. 131, p. 2941977 Les troupes du grand-duché qui sont encore, en Espagne sent rappeldes dans, la, Nord; t. 1, p. 34. m La ville de Varsovie est livrée aux Russes par l'armée autrichienne, qui se retire sur la Pilica, t. In Pt 69. - Les Polonais pris à Dresde prennent duservice dans nos rangs, t. 11, p., 296. . . Notre cause moins henreuse ne leun plait pes moins, . t. H. i p. 360. - Dans sa retraite Napoléon leun demande , s'ils voulent continues de le suivre. Ils déclarent qu'els "na sépareront pas leur avenir da celui de Napoldon, t. a.

- Warraisboois (comillat de), elitre le general Bertrand et le general Blätcher, v. if, p. 565.
- Weisantenine (M. de), envoye autrichieh. Sa mission a Londres, t. 1, p! 97. Pen de succes qu'il obtient, t. 12 b. 174.
- Wansbussals. Le quartiei-general de Napoleon y arrive le 3σ avril, t. r, p; 539. — Après l'affaire de Leipsick l'armée française se retire derrière la Salle par le pont de Weissenfeht, t. π, p. 452. — Le quartier impérial y arrive le 20 octobré, t. π, p. 453.
- Wmssrc, ville située à quelques lieues de Bautzen. Victoire du général Lauriston sur le général Yorck, le 15 mai, t. 1, p. 410.
- Walerschur (le duc de), general auglas. Apies s'etre arrête devant Burgos il vient de se retirer sur le Porthial,

  1. 1, p. 31. manapres six mois de repos il a repris l'of fensive; le gain de la bataille de Vatoria le reddittiatre du nord de l'Espagne, 't.''i, 'p. 63. L'Il l'este dint son quartiel-general de Lesaca: ses querelles avet les Cortès, t. 11, p. 346.
- Viande. Relevé des milions que Napoléon a répandus dans destre province pour en cicatriser les plaies, t. r. p. 87.

  Vannus. L'empereur vent y établir une place pour commander de débouché de la Havel dans l'Elbel, t. n. p. 50.
- WESTERMER (royaume de). Premières alarmées jetées dans ce pays par l'apparition des cosaques, 't.''', 'pl. 318.'—
  Le baron Reinhardt réside à Cassel comme militaire de l'empereur, t. 11, p. 49. Deux régimens westphálichs passent à l'emperai, t. 11, p. 263!——Le général flisse Czernicheff entre à Cassel, t. 11, p. 357:——La destriction continue dans les troupes westphaliennes, t. 11, p. 360.

Warman (duchle de). Le prince vient faire visite à Napoléon à Erfuit, 't. i, 'p. 328. — Napoléon, au moment d'entrér en campagne, va saluer là duchesse régnante à Weymar, v. i', p. 332! — Le duc reconduit Napoléon jusqu'à Ekartzberg', v. i, p. 335! — M. de Saint-Aignan continue de résider à Weymar comme ministre de l'empereur, v. w. p. 25!

Vicinca (M. de Caulincourt, duc de), grand-ethyer! 'C'est à ses soins que Napoléon se confie pour revenir de Smorghom i Paris, t. 1: p. 2. - Il expédie les ordres en route", t. 1', p. 4. - Est appele à divers conseils que l'em-'retr trebrank Tuileries, t: 1, p. 74. - Ail commencement'de la campagne il est charge , en l'absence du duc de Bassans ; de suivre sa correspondance diplomatique ' avet l'Andmagne ; t. 'i', 'p. 5rg: -- L'emptieur ini dicte , la veille de la bataille de Bautzen, des instructions pour " la paix ou du moins pour un armistice, 't. 'i, 'p.' 368.'-Lettres que lui écrit M. de Nesselrode pour féprendre la negociation de l'armistice, t. 1, p. 451. - Réponse du duc de Vicence, t. T, p. 454. - Il signe l'armistice, t. 1, p. 445. ... Est 'nomme plempotentialie au congrès . de Prague, t. 11, p. 71. - Arrive à Prague dans les derniers jours de juillet, t. n. p. 85. - Sa negociation particulière avec M. de Metternich, t. ii, b. 87. - Poursuft sa mission confidentielle nonobstant la rupture de 'l'Autriche, t. ir, p. gg. - Nayant plus aucun espbir "d'accommodelment il rejoint l'empereur à Gorlitz, t. '11, p. 236. - Il repete en allemand le discours que l'empereur adresse atti troupes saxonnes, t. ii, p. 369. -Pendant la dernière muit qu'on passe à Leipsick, il expédie les ordres de Napoléon, t. 11, p. 433. - Il est 'charge d'éctire"à 'quelques escadrons 'saxons qui nous

sont restés fidèles, qu'ils peuvent retourner auprès de leur roi, t., ii, p., 444. — Il est également chargé de congédier les interpretes saxons, notamment M. d'Odeleben, t., ii, p., 454. — Dans la forêt de Hanau, étant auprès de Napoléon, il se place entre lui et un obus qui menace d'éclates intuit, p. 478.

.Vice-Roi (le prince Eugène), prend le commandement, de l'armée de Aussie après le départ du roi de Naples, t. 14 - Po 66, - Réorganise, un corps, de donce, mille hommes à Posen, t. 1, p. 67. - Fermeté avec laquelle il suspend , la retraite pendant un mois, t, 1. p. 70. - Bulow agent livie l'Oden, le vice-poi se retire sur Francfort et en-. "snite sur Bedin, t. 15. p. 70. - Il évague Berlin, tat, ...P1:73. T. Mancenyre sur l'Elbe, t. 11. Pali 1911 ... Il sistablit ap confluent de la Saale et de l'Elha et paraît vouloir reprendre l'affensive, a 1, puisage de Après, agoir ainsi-donné le tamps à Napoléon d'arriver, il passe la Saale pour le rejeindre sur la poute de Leipsick, t. 11, ... tp. 3377 ... La jonction des deux armées est effectuée, t. inp, 339, - Il combat à Lutzen, et fait dans cette journée une diversion sur la gauche qui devient décisive i bid a Après la victoire il commande l'avantgarde de l'armée française jusqu'à Dresde, t. 1, p. 310. Arrive à Dresde il quitte l'armée s'l'empereur l'anvoie en Italie pour y reprendre le commandement supérieur; preuve eclatante qu'il lui donne de sa satisfantion, & 1, . p. 384, Le vice-roi arrivé en Italie fait ses préparatifs pour y soutenir la guerre, Vorez ITALIE, II - de que WILDA, capitale de la Lithuanie. Éyacuation, de cette ville et perte de nos magasins, t. 1, p. 26. Julius de abac Vistule, fleuve de Pologno, L'armés, française se retirqueur cette ligne militaire, t. 1., p. 46. — Mais le rui de Naples ne s'y arrête ped, tl 1, p. 62. — Les Russes passent la Viatule, t. 11 pu 64.

Wittensen. L'empereur visite sette place, it. ni, p. 82.

— Le général Reynier dégage Wittenberg bloquée par

- le général Bulowy to 11, p. 370.

Wittensum (le général russe). Passe l'Elbe, mais le viceroi le tient en échec, t. 1, p. 327. — Sa proclamation
aux Saxons, t. 1, p. 105. — Remplace le vieux Kutusoff dans le commandement en chef des alliés, t. 1,
p. 352. — Livre et perd la bataille de Lutzen, t. 1,
p. 352. — Sa prémière marche sur Dresde après l'armistice, t. 11, p. 252. — Sa deuxième, t. 11; p. 330. —
Sa moisième, t. 11, p. 333.

Vіттовіл (bataille de). Perdue par le rei Joseph, t. п,

Wessewitz, officier polonais, interpréte, se place sur le devant du trainesu qui ramène Napoléon de Russie, t. 1, p. 3. — Fait la campagne de 1813 auprès de Napoléon, t. 1, p. 334.

Womanow (le général rease). Ses courses du côté de Leip.

Within (le général bavarois de) commande l'armée bavardise opposée à l'Autriche sur l'Inn, t. 11, p. 68: — Ser intelligences avec l'ennem, t. 11, p. 351. — Il s'avance à la tête de l'armée austro-bavaroise pour nous couper le chemin de Mayence, t. 11, p. 463. — Il perd la bataille de Hanau: il y est grièvement blessé, t. 11, p. 480.

WURTCHEN (bataille de), gagnée le 21 mai par Napoléon, t.1, p. 407.

Wuntembergeois, commandés par le général Franquemont, sont partie du quatrième corps,

- t. 1, p. 323 Se couvrent de gloire à la bataille de VVurtchen, t. 11, p. 413. Le baron de Latour-Maubourg réside à Stuttgard comme ministre de l'empereur, t. 11, p. 49. Correspondance intime du roi avec Napoléon, t. 11, p. 68.
- Wuntzsouse (le grand-duc de). Le comte Germain réside auprès de ce prince comme ministre de Napoléon, t 11, p. 49.
- WURTER. Le quartier impérial y arrive le 6 octobre, t. 11, p. 369.
- Yonek (le général prussien). Sa défection sur le Niémen, t. 1, p. 45. — A. Berlin on le condamne, ibid. — A. Breslau on l'absout, t. 1, p. 100. — Pièces relatives à l'affaire de ce général, t. 1, p. 198.
- Yvan, chirurgien ordinaire de l'empereur, donne ses soins au duc de Frioul, blessé à mort, t. 1, p. 323. — Sou activité remarquée à l'occasion de l'accident du colonel Bernard, t. 11, p. 243.
- ZAMOSC, place de guerre en Pologne. Le général Haunoke est charge de la défendre; garnison laissée sous ses ordres par le roi de Naples, t. 1, p. 62. État de cette place au moment de l'armistice, t. 11, p. 8.
- ZITTAU. L'empereur arrive dans cette ville, d'où il dirige une reconnaissance militaire sur la Bohème, t. 11, p. 239 ct 244.

والعرموان

Carron C. Try W. . .

FIN DE LA TABLE.

•

1

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | , |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

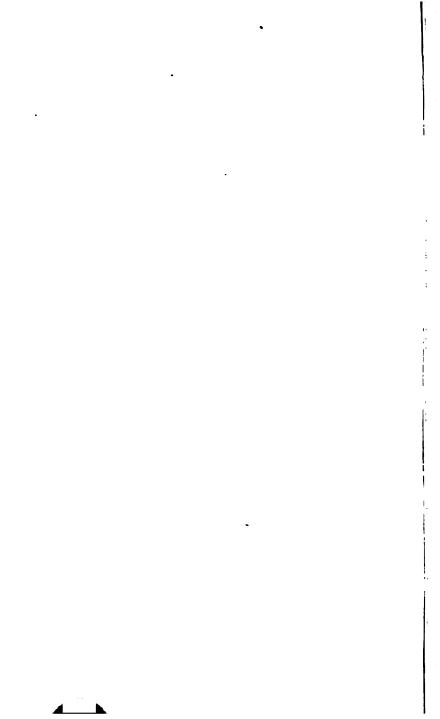

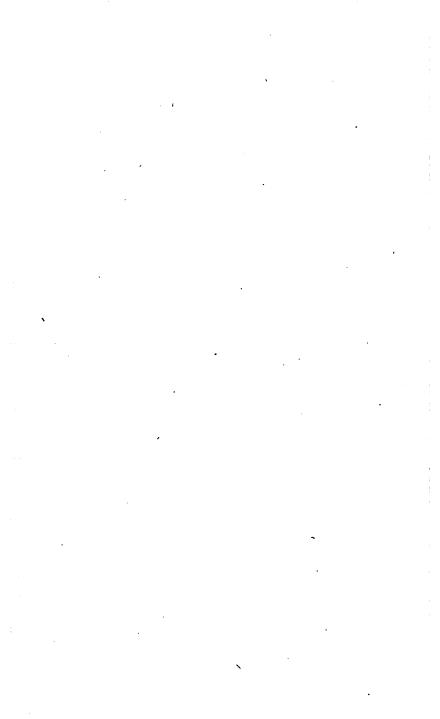

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | 1 |   |
|----------|---|---|
|          |   |   |
|          |   | 1 |
|          |   |   |
|          |   |   |
| form 410 |   |   |



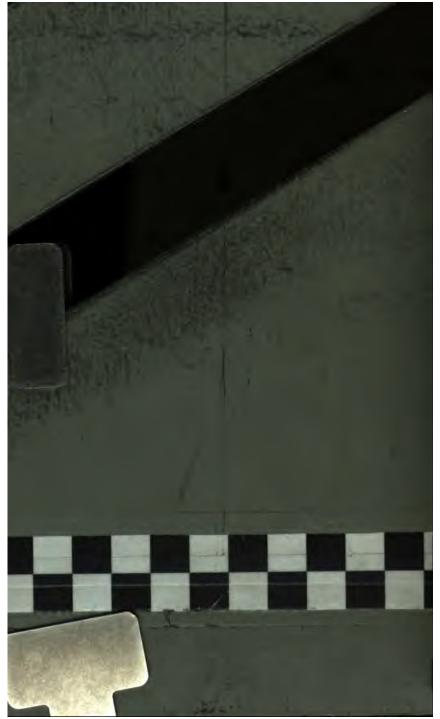